

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





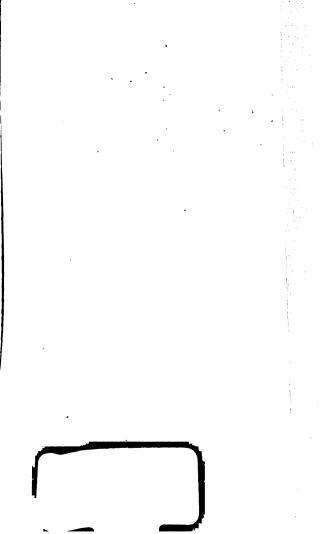





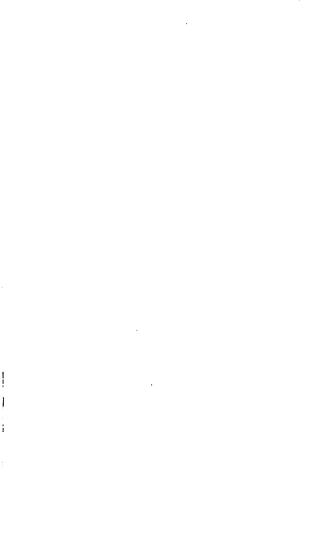

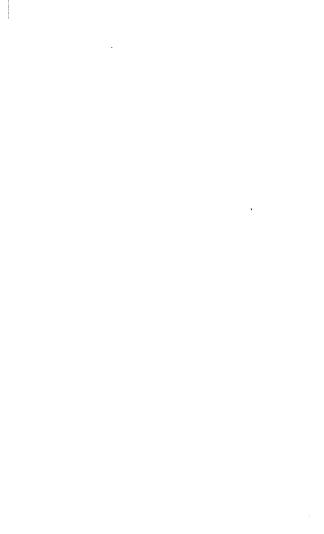

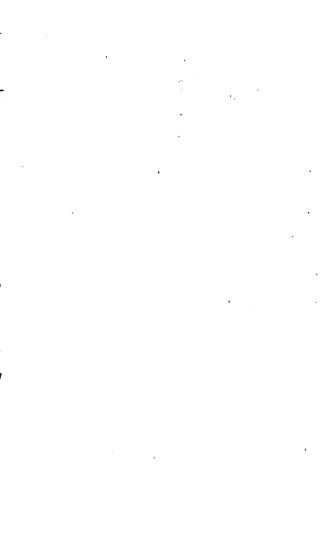

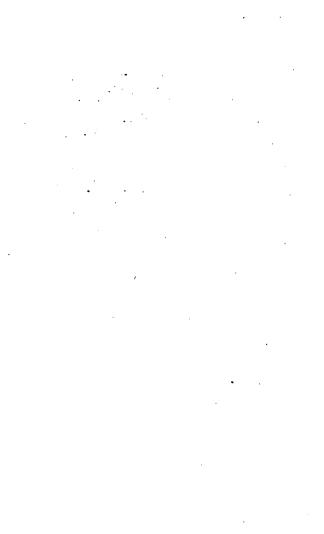

19 - 4 - 09 H

## ŒUVRES

CHGISIRS

# DE MOLIÈRE.

NOUVELLE ÉDITION AMÉRICAINE,

LEVUE ET CORRIGEE

NEW YORK:

ROE LOCKWOOD & SON,
411 BROADWAY.

1857.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENCX AND

TILDEN FOUNDATIONS.
1909

# LE BOURGEOIS

GENTILHOMME,

COMÉDIE-BALLET EN CINQ ACTES, Représentée à Chambord le 14 octobre, et à Paris dan. le mois de novembre 1670.

## PERSONNAGES.

Monsieur JOURDAIN, bourgeois. MADAME JOURDAIN. LUCILE, fille de M. Jourdain CLÉONTE, amant de Lucile. DORIMÈNE, marquise. DORANTE, comte, amant de Dorimène. NICOLE, servante de M. Jourdain. COVIELLE, valet de Cléonte. Un Maître de musique. Un ELÈVE DU MAÎTRE DE MUSIQUE. UN MAÎTRE A DANSER. Un Maître de Philosophie. UN MAÎTRE D'ARMES. UN MAÎTRE TAILLEUR. UN GARCON TAILLEUR. LAQUAIS, MUSICIENS, DANSEURS, etc.

(La scène est à Paris, dans la maison de M. Jourdain.)

# LE BOURGEOIS

## GENTILHOMME.

## AOTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE.

Un Maître de musique, un Elève du maître de musique, composant sur une table qui est au milieu du théâtre; une Musicienne, deux Musiciens, un Maître a danser, Danseurs,

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, aux musiciens VENEZ, entrez dans cette salle, et vous reposez là, en attendant qu'il vienne.

LE MAÎTRE A DANSER, aux danseurs. Et vons aussi, de ce côté.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, *à son élève*. Est-ce fait ?

L'ELEVE.

Oui.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voyons... Voilà qui est bien..

LE MAÎTRE A DANSER.

Est-ce quelque chose de nouveau?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui. C'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Peut-on voir ce que c'est?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous l'allez entendre avec le dialogue, quand il viendra. Il ne tardera guère.

LE MAÎTRE A DANSER.

Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme , il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente // • . que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête; et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Non pas entièrement; et je voudrais, pour lui, qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien; et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus beroin que de toute autre chose.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissemens me touchent; et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c'est un supplice ascez fâcheux que de se produiré à des sois, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et, par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paie mieux que cela de toutes nos fatigues; et ce sont des douceurs exquises que des louanses éclairées.

#### LE MATTRE DE MUSIQUE.

J'en demeure d'accord; et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissemens que vous dites; mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise, il y faut mèler du solide; et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites qui parle à tort et à travers de toutes choses, et l'applaudit qu'it contre sens; mais son argert redresse les jugemens de son esprit; il a du discerrement dans sa bourse; ses louanges sont monnoyées, et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous

voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites; mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent; et l'intérêt est quelque chose de si bas, qu'il ne faut jamais qu'un honnête nomme montre pour lui de l'attachement.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous recevez fort hien pourtant l'argent que notre homme vous donne.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Assurement; mais je n'en fais pas tout mon bonheur, et je voudrais qu'avec son bien il eût encore quelque bon goût des choses.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Je le voudrais aussi; et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais, en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde; et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui.

#### LE MAÎTRE A DANSER.

Le voilà qui vient.

## SCÈNE II.

M. JOURDAIN, en robe de chambre et en bonnet de muit; le Maître de musique, le Maître a danser, l'Elève du Maître de musique, une Musicienne, deux Musiciens, Danseurs, deux Laquais.

M. JOURDAIN.

Eh bien! messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie?

LE MAÎTRE A DANSER.

Comment! quelle petite drôlerie?

Eh! là... comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse?

LE MAÎTRE A DANSER.

Ah!ah!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous nous y voyez préparés.

M. JOURDAIN.

Je vous ai fait un peu attendre; mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité, et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir.

M. JOURDAIN.

Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. LE MAÎTRE A DANSER.

Tout ce qu'il vous plaira.

M. JOURDAIN.

Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Nous n'en doutons point.

M. JOURDAIN.

Je me suis fait faire cette indienne-ci.

LE MAÎTRE A DANSER.

Elle est fort belle.

M. JOURDAIN.

Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Cela vous sied à merveille.

M. JOURDAIN.

Laquais! holà, mes deux laquais!

Que voulez-vous, monsieur?

M. JOURDAIN.

Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. (Au maître de musique et au maître à danser.) Que dites-vous de mes livrées?

LE MAÎTRE A DANSER.

Elles sont magnifiques.

M. JOURDAIN, entr'ouvrant sa robe, et faisant voir son le chours voir son de velours rouge, et sa camisole de velours vert.

Voici encore un petit déshabillé pour faire le matir mes exercices. LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il est galant. 9 .....

M. JOURDAIN.

Laquais

PREMIER LAQUAIS.

Monsieur.

M. JOURDAIN.

L'autre laquais.

SECOND LAQUAIS.

Monsieur.

M. JOURDAIN, ôtant sa robe-de-chambre.

Tenez ma robe. (Au maître de musique et au maître danser.) Me trouvez-vous bien comme cela?

LE MAÎTRE A DANSER.

Fort bien. On ne peut pas mieux.

M. JOURDAIN.

Voyons un peu votre affaire.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air (montrant son élève) qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandée. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable.

M. JOURDAIN.

Oui: mais il ne fallait pas faire faire cela par un écolier; et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là.

LE MAÎTRE DL MUSIQUE.

Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres; et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Ecoutez seulement.

M. JOURDAIN, à ses laquais.

Donnez-moi ma robe pour mieux entendre... Attendez, je crois que je serai mieux sans robe... Non, redonnez-la-moi; cela ira mieux.

LA MUSICIENNE.

Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême Depuis qu'à vos rigueurs vos beaux yeux m'ont soumis : Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime, Hélas! que pourriez-vous faire à vos ennemis?

Cette chanson me semble un peu lugubre; elle enkirk dort; et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci par-là.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles.

M. JOURDAIN.

On m'en apprit un tout-à-fait joli, il y a quelque temps. Attendez... là... Comment est-ce qu'il dit?

LE MAÎTRE A DANSER.

Par ma foi, je ne sais.

M. JOURDAIN.

Il y a du'mouton dedans.

LE MAÎTRE A DANSER.

Du mouton?

M. JOURDAIN.

Oui. Ah! (Il chante.)

Je croyais Jeanneton Aussi douce que belle; Je croyais Jeanneton
Plus douce qu'un mouton.
Hélas! hélas! elle est cent fois,
Mille fois plus cruelle
Que n'est le tigre aux bois.

N'est-il pas joli?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Le plus joli du monde.

LE MAÎTRE A DANSER.

Et vous le chantez bien.

M. JOURDAIN.

C'est sans avoir appris la musique.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites de la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble.

LE MAÎTRE 'A DANSER.

Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses.

M. JOURDAIN.

Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui, monsieur.

M. JOURDAIN.

Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrai prendre; car, outre le mante d'appres qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie, qui doit commencer ce matin. LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

La philosophie est quelque chose; mais la musique, monsieur, la musique...

LE MAÎTRE A LANSER.

La musique et la danse... La musique et la danse c'est là tout ce qu'il faut.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique.

LE MAÎTRE A DANSER.

Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Sans la musique un état ne peut subsister.

LE MAÎTRE A DANSER.

Sans la danse un homme ne saurait rien faire.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique.

LE MAÎTRE A DANSER.

Tous les malheurs des hommes, tous les revers runestes dont les histoires sont remplies, les bévues des l'écopolitiques, les manuaemens des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser.

M. JOURDAIN.

Comment cela?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE

La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes?

#### M. JOURDAIN.

#### Cela est vrai.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le-moyen de s'accorder ensemble, et de voir dans le monde la paix universelle?

M. JOURDAIN.

Vons avez raison.

LE MAÎTRE A DANSER.

Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un état, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours: un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire?

M. JOURDAIN.

Oui, on dit cela.

LE MAÎTRE A DANSER.

Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser.

M. JOURDAIN.

Cela est vrai, et vous avez raison tous deux.

LE MAÎTRE A DANSER.

C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique.

M. JOURDAIN.

Je comprends cela à cette heure.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vonlez-vous voir nos deux affaires ?

M. JOURDAIN.

Oui.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique.

M. JOURDAIN.

Fort bien.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE, aux musiciens.

Allons, avancez. (à M. Jourdain.) Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers,

M. JOURDAIN.

Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que celapartout,

LE MAÎTRE A DANSER.

Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne dans la bergerité. Le chant a été de tout temps affecté aux bergers; et il n'est guère, naturel, en dialogue, que des princes ou des bourgéois chantent leurs passions.

M. JOURDAIN.

Passe, passe. Voyons.

## DIALOGUE EN MUSIQUE.

#### UNE MUSICIENNE, DEUX MUSICIENS.

#### LA MUSICIENNE.

Un cœur, dans l'amoureux empire, De mille soins est toujours agité:

On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire;
Mais, quoi qu'on puisse dire.

Il n'est rien de si doux que notre liberté.

PREMIER MUSICIEN.

Il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs
Qui font vivre deux cœurs
Dans une même envie:

On ne peut être heureux sans amoureux désirs; Otez l'amour de la vie, Vous en ôtez les plaisirs.

SECOND MUSICIEM.

Il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi,
Si l'on trouvait en amour de la foi:
Mais, hélas! ô rigueurs cruelles!
On ne voit point de bergères fidèles;
Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour,
Doit faire pour jamais renoncer à l'amour.

PREMIER MUSICIEN.

Aimable ardeur?...

LA MUSICIENNE.

Franchise heureuse!...

SECOND MUSICIEN.

Sexe trompeur!...

PREMIER MUSICIEN.

Que tu m'es précieuse!

LA MUSICIENNE.

Que tu plais à mon cœur!

SECOND MUSICIEN.

Que tu me fais d'horreur! PREMIER MUSICIEN.

Ah! quitte, pour aimer, cette haine mortelle.

LA MUSICIENNE.

On peut, on peut te montrer Une bergère fidèle.

BECOND MUSICIEN.

Hélas! où la rencontrer?

LA MUSICIENNE. Pour défendre notre gloire,

Je te veux offrir mon cœur.

SECOND MUSICIEN.

Mais, bergère, puis-je croire Qu'il ne sera point trompeur?

LA MUSICIONNE.

Voyons, par expérience, Qui des deux aimera mieux.

SECOND MUSICIEN.

Qui manquera de constance, Le puissent perdre les dieux!

TOUS TROIS ENSEMBLE.

A des ardeurs si belles Laissons-nous enflammer:

Ah! qu'il est doux d'aimer

Quand deux cœurs sont fdèles!

M. JOURDAIN.

Est-ce tout?

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui.

M. JOHRDAIN.

Je trouve cela bien troussé; et il y a là-dedans de petits dictons assez jolis.

LE MAÎTRE A DANSER.

Voici, pour mon affaire, un petit essai des plus beaux mouvemens et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée.

M. JOURDAIN.

Sont-ce encore des bergers?

LE MAÎTRE A DANSER.

C'est ce qu'il vous plaira. (aux danseurs.) Allons

## ENTRÉE DE BALLET.

(Quatre danseurs exécutent tous les mouvemens différens et toutes les sortes de pas que le maître à danser leur commande.)

PIN DU PREMIER ACTE.

### ACTE IL

## SCÈNE PREMIÈRE.

# M. JOURDAIN, LE MAÎTRE DE MUSIQUE, LE MAÎTRE

#### M. JOURDAIN.

Vona qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoussent bien.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Lorsque la danse sera mélée avec la musique, cela fera plus d'effet encore; et vous verrez que que chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous.

#### M. JOURDAIN.

C'est pour tantôt au moins; et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner céans.

### LE MAÎTRE A DANSER.

Tout est prêt.

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Au reste, monsieur, ce n'est pas assez; il faut qu'une personne comme vous qui êtes magnifique, et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis, ou tous les jeudis.

M. JOURDAIN.

Est-ce que les gens de qualité en ont? LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Oui, monsieur.

M. JOURDAIN.

J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau?

Sans doute. Il vous faudra trois voix, un dessus, une haute-contre, et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viole, d'un théorbe, et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles.

M. JOURDAIN.

Il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Laissez-nous gouverner les choses.

M. JOURDAIN.

Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous aurez tout ce qu'il vous faut.

M. JOURDAIN.

Mais surtout que le ballet soit beau.

LE MAÎTRE A DANSER.

Vous en serez content, et, entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez.

#### M. JOURDAIN.

Ah! les menuets sont ma danse, et je veux que vous me le voyiez danser. Allons, mon maître.

LE MAÎTRE A DANSER.

Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît.

(M. Jourdain va prendre le chapeau de son laquais, et le met par-dessus son bonnet de nuit. Son maître lui prend les mains, et le fait danser sur un air de menuet qu'il chante.)

La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la. En
Cadence, s'il vous plaît. La,
La, la, la, la. La jambe
Droite. La, la, la.
Ne remuez point tant les épaules.
La, la, la, la, la, la, la, la, la,
Vos deux bras sont estropiés.
La, la, la, la, la, la. Haussez la tête.
Tournez la pointe du pied en dehors.
La, la, la. Dressez votre corps.

M. JOURDAIN.

Eh!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voilà qui est le mieux du monde.

M. JOURDAIN.

A propos, apprenez-moi comme il faut faire une ré-

vérence pour saluer une marquise; j'en aurai besoin tantôt.

LE MAÎTRE A DANSER.

Une révérence pour saluer une marquise?

M. JOURDAIN.

Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène.

Donnez-moi la main.

M. JOURDAIN.

Non; vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien.

Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, et à la dernière, vous baisser jusqu'à ses genoux.

M. JOURDAIN.

Faites un peu. (Après que le maître à danser a fait trois révérences.) Bon.

## SCÈNE IL

M. JOURDAIN, LE MAÎTRE DE MUSIQUE, LE MAÎTRE
A DANSER, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là.

M. JOURDAIN.

Dis-lui qu'il entre ici pour me donner leçon. (As maître de musique et au maître à danser.). Je veux que vous me voyiez faire.

## SCÈNE III.

M. JOURDAIN, UN Maître d'armes, Le Maître de musique, Le Maître a danser, un Laquais, tenant deux fleurets.

LE MAÎTRE D'ARMES, après avoir pris les deux fleurets de la main du luquais, et en avoir présenté un à M. Jourdain.

Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit ; un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes point tant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée visà-vis de votre épaule. Le bras pas tout-à-fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus carrée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez. Le corps ferme. Touchez-moi l'épée de quarte, et achevez de même. Une, deux. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Une, deux. Un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première, et que le corps soit bien effacé. Une deux. Allons, touchez-moi l'épée de tierce, et achevez de même. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. Remeticz-vous. Redoublez. Une, deux. Un saut en arrière. En garde, monsieur, en garde.

(Le maître d'armes lui pousse deux ou trois bottes, en lui disant : en garde.)

M. JOURDAIN.

Eh!

#### LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Vous faites des merveilles.

#### LE MAÎTRE D'ARMES.

Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses; à donner, et à ne point recevoir: et, comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez, si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps; ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors.

#### M. JOURDAIN.

De cette façon, donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme, et de n'être point tué?

#### LE MAÎTRE D'ARMES.

Sans doute. N'en vîtes-70us pas la démonstration?

M. JOURDAIN.

Oni.

#### LE MAÎTRE D'ARMES.

Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, la...

#### LE MAITRE A DANSER.

Tout beau! monsieur le tireur d'armes, ne parlez de la danse qu'avec respect. LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excèllence de la musique.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Voyez un peu l'homme d'importance!

LE MAÎTRE A DANSER.

Voilà un plaisant animal avec son plastron!

LE MAÎTRE D'ARMES.

Mon petit maître à danser, je vous ferais danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferais chanter de la belle manière.

LE MAÎTRE A DANSER.

Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier.

M. JOURDAIN, au maître à danser.

Etes-vous foù de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la quarte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative?

LE MAÎTRE A DANSER.

Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tierce et de sa quarte.

M. JOURDAIN, au maître à danser.

Tout doux, vous dis-je.

LE MAÎTRE.D'ARMES, au maître à danser.

Comment, petit impertinent!

M. JOURDAIN.

Eh! mon maître d'armes!

LE MAÎTRE A DANSER, au maître d'armes. Comment, grand cheval de carrosse!

M. JOURDAIN.

Eh! mon maître à danser!

LE MAÎTRE D'ARMES.

Si je me jette sur vous...

M. JOURDAIN, au maître d'armes.

Doncement!

LE MAÎTRE A DANSER.

Si je mets sur vous la main....

M. JOURDAIN, au maître à danser.

Tout beau!

LE MAÎTRE D'ARMES.

Je vous étrillerai d'un air...

m. jourdain, au maître d'armes.

De grâce.

LE MAÎTRE A DANSER.

Je vous rosserai d'une manière...

M. JOURDAIN, au maître à danser.
Je vous prie.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Laissez-nous un peu lui apprendre à parler.

M. JOURDAIN, au maître de musique.

Mon Dieu! arrêtez-vous.

# SCÈNE IV.

UN MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, M. JOURDAIN, LE MAÎTRE DE MUSIQUE, LE MAÎTRE A DANSER, LE MAÎTRE D'ARMES, UN LAQUAIS.

M. JOURDAIN.

Holà! monsieur le philosophe, vous arrivez tout à

propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Qu'est-ce donc ? Qu'y a-t-il, messieurs ?

M. JOURDAIN.

Ils se sont mis en colère pour la préférence de leurs professions, jusqu'à se dire des injures et en vouloir venir aux mains.

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Eh quoi! messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion, qui fait d'un homme une bête féroce? et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvemens?

LE MAÎTRE A DANSER.

Comment, monsieur! il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse, que j'exerce, et la musique, dont il fait profession!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire; et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leurs professions à la mienne!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux; et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et le vertu.

# LE MAÎTRE A DANSER.

Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur.

LE MAÎTRE DE MUSIQUE,

Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée.

# LE MAÎTRE D'ARMES.

Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.

## LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinens de parler devant moi avec cette arrogance, et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur, et de baladin.

LE MAÎTRE D'ARMES.

Allez, philosophe de chien!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Allez, bélître de pédant!

LE MAÎTKE A DANSER.

Allez, cuistre fieffé!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Comment, marauds que vous êtes !... (Le philosophe se jette sur eux, et tous trois le chargent de coups.)

M. JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE

Infames! coquins! insolens!

M. JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE D'ARMES.

La peste de l'animal!

M. JOURDAIN.

Messieurs!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Impudens!

M. JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE A DANSER.

Diantre soit de l'âne bâté!

M. JOURDAIN.

Messieurs!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Scélérats!

M. JOURDAIN.

Monsieur le philosophe!

LE MAÎTRE DE MUSIQUE.

Au diable l'impertinent!

M. JOURDAIN.

Messieurs!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Fripons! gueux! traîtres! imposteurs!

M. JOURDAIN.

Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur aphilosophe! Messieurs! Monsieur le philosophe!

(Ils sortent en ve battant.)

# SCÈNE V.

# M. JOURDAIN, UN LAQUAIS.

#### M. JOURDAIN.

Oh! battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurai que faire, et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux, pour recevoir quelque coup qui me ferait mal.

# SCÈNE VI.

LE Maître de PHILOSOPHIE, M. JOURDAIN, UN LAQUAIS.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE, raccommodant son collet. Venons à notre leçon.

M. JOURDAIN.

Ah! monsieur, je suis fâchá des coups qu'ils vous ont donnés.

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses; et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre?

# M. JOURDAIN.

Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant; et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune.

LE MAÎTRE DE FHILOSOPHIE.

Ce sentiment est raisonnable; nam, sine doctrina,

vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela, et vous savez le latin, sans doute?

M. JOURDAIN.

Oui; mais faites comme si je ne le savais pas : expliquez-moi ce que tela veut dire.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Cela veut dire que, sans la science, la vie est presque une image de la mort.

M. JOURDAIN.

Ce latin-là a raison.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

N'avez-vous point quelques principes, quelques commencemens des sciences?

M. JOURDAIN.

Oh! oui. Je sais lire et écrire.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique?

M. JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est que cette logique?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit.

M. JOURDAIN.

Qui sont-elles ces trois opérations de l'esprit?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La première, la seconde, et la troisième. La première est de bien concevoir, par le moyen des universaux; la seconde, de bien juger, par le moyen des catégories; et la troisième de bien tirer une conséquence, par 1e moyen des figures, Barbara, celarent, Darii, ferio, baralipton, etc.

M. JOURDAIN.

Voilà des mos qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus joli.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Voulez-vous apprendre la morale?

M. JOURDAIN.

La morale!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Oui.

M. JOURDAIN.

Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale ?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions, et...

M. JOURDAIN.

Non, laissons cela: je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne; je me veux mettre en colère tout mon soûl, quand il m'en prend envie.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Est-ce la physique que vous voulez apprendre?

M. JUURDAIN.

Qu'est-cc qu'elle chante, cette physique?

La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles, et les propriétés du corps; qui discourt de la nature des élémens, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel les feux volans, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons.

#### M. JOURDAIN.

Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini.

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Que voulez-vous donc que je vous apprenne?

M. JOURDAIN.

Apprenez-moi l'orthographe.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Très-volontiers.

# M. JOURDAIN.

Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune, et quand il n'y en a point

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Soit. Pour bien suivre votre pensée, et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'cidre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix; et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelies, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix: A, E, I, O, U.

M. JOURDAIN.

J'entends tout cela.

La voix A se forme en ouvrant fort la bouche: A.

M. JOURDAIN.

A, A. Oui.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en-bas de celle d'en-haut : A, E.

M. JOURDAIN.

A, E; A, E. Ma foi, oui. Ah! que cela est beau!

Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles : A, E, I.

M. JOURDAIN.

A, E, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas: O.

M. JOURDAIN.

O, O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O; I, O. Cela est admirable! I, O; I, O.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.

M. JOURDAIN.

O, O, O. Vous avez raison. O. Ah! la belle chose que de savoir quelque chose!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, et alongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout-à-fait : U.

M. JOURDAIN.

U, U. Il n'y a rien de plus véritable. U.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Vos deux lèvres s'alongent comme si vous faisiez la moue; d'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que U.

M. JOURDAIN.

U, U. Cela est vrai. Ah! que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Demain nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes.

M. JOURDAIN.

Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en-haut: DA.

M. JOURDAIN.

DA, DA. Oui. Ah! les belles choses! les belles choses!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

L'F, en appuyant les dents d'en-haut sur la lèvre de dessous : FA.

M. JOURDAIN.

FA, FA. C'est la vérité. Ah! mon père et ma mère, que je vous veux de mal!

Et l'R, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais; de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement : R, RA.

#### M. JOURDAIN.

R, R, RA; R, R, R, R, R, RA. Cela est vrai. Ah! l'habile homme que vous êtes! et que j'ai perdu de temps! R, R, R, RA.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.

M. JOURDAIN.

Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Fort bien.

M. JOURDAIN.

Cela sera galant, oui.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez

M. JOURDAIN.

Non, non, point de vers.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Vous ne voulez que de la prose.

M. JOURDAIN.

Non, je ne veux ni prose ni vers.

Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.

M. JOURDAIN.

Pourquoi?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Par la raison, monsieur, qu'il n'y a, pour s'exprimer, que la prose ou les vers.

M. JOURDAIN

Il n'y a que la prose ou les vers?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers; et tout ce qui n'est point vers est prose.

M. JOURDAIN.

· Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela?

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

De la prose.

M. JOURDAIN.

Quoi! quand je dis: Nicole, apportez-moi mes pantoufies, et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose!

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Our, monsieur.

M. JOURDAIN.

Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien; et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour; mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment.

Mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres; que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un...

# M. JOURDAIN.

Non, non, non; je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Il faut bien étendre un peu la chose.

#### M. JOURDAIN.

Non, vous dis-je; je ne veux que ces seules paroleslà dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir, les diverses manières dont on les peut mettre.

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

On peut les mettre premièrement comme vous avez dit: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien: D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien: Me font vos beaux yeux mourir, belle marquise, d'amour.

#### M. JOURDAIN.

Mais de toutes ces façons-là laquelle est la meilleure?

# LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Celle que vous avez dite: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.

#### M. JOURDAIN.

Cependant je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure.

LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

Je n'y manquerai pas.

# SCÈNE VII.

# M. JOURDAIN, UN LAQUAIS.

M., JOURDAIN, à son laquais.
Comment, mon habit n'est pas encore arrivé?
LE LAQUAIS.

Non, monsieur.

### M. JOURDAIN.

Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur! Au diable le tailleur! La peste étouffe le tailleur! Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable! ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je...

# SCÈNE VIII.

M. JOURDAIN, UN MAÎTRE TAILLEUR, UN GARÇON TAILLEUR, portant l'habit de M. Jourdain; UN LA-QUAIS.

### M. JOURDAIN.

Ah! vous voilà! Je m'allais mettre en colère contre vous.

#### LE MAÎTRE TAILLEUR.

Je n'ai pas pu venir plus tôt, et j'ai mis vingt garcons après votre habit.

# M. JOURDAIN.

Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits, que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre, et il y a déjà deux mailles de rompues.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Ils ne s'élargiront que trop.

M. JOURDAIN.

Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Point du tout, monsieur.

M. JOURDAIN.

Comment, point du tout!

LE MAÎTRE TAILLEUR.

• Non, ils ne vous blessent point.

M. JOURDAIN.

Je vous dis qu'ils me blessent. moi.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Vous vous imaginez cela.

M. JOURDAIN.

Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez & belle raison!

# LE MAÎTRE TAILLEUR.

Tenez, voilà le plus bel habit de la cour, et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fût pas noir; et je le donne en six coups aux tailleurs les plus éclairés.

M. JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est que ceci? vous avez mis les fleurs en en-bas.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en enhaut.

M. JOURDAIN.

Est-ce qu'il faut dire cela?

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Oui vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.

M. JOURDAIN.

Les personnes de qualité portent les fleurs en enbas?

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Oui, monsieur.

M. JOURDAIN.

Oh! voilà qui est donc bien.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Si vous voulez, je les mettrai en en-haut.

M. JOURDAIN.

Non, non.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Vous n'avez qu'à dire.

M. JOURDAIN.

Non, vous dis-je; vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien?

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Belle demande! Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une rhingrave, est le plus grand génie du monde; et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps.

M. JOURDAIN.

La perruque et les plumes sont-elles comme il faut?

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Tout est bien.

M. JOURDAIN, regardant l'habit du tailleur.

Ah! ah! monsieur le tailleur, voilà de mon ét ffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien

LE MAÎTRE TAILLEUR.

C'est que l'étoffe me sembla si belle, que j'en ai voulu lever un habit pour moi.

M. JOURDAIN.

Oui; mais il ne fallait pas le lever avec le mien.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Voulez-vous mettre votre habit?

M. JOURDAIN.

Oui. donnez-le moi.

LE MAÎTRE TAILLEUR.

Attendez; cela ne va pas comme cela: j'ai amené des gens pour vous habiller en cadence; et ces sortes d'habits se mettent avec céremonie. Holà, entrez, vous autres.

# SCENE IX.

M. JOURDAIN, LE MAÎTRE TAILLEUR, LE GARÇON TAILLEUR, GARÇONS TAILLEURS dansans, UN LAQUAIS.

LE MAÎTRE TAILLEUR, à ses garçons.

Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité.

# PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

(Les quatre garçons tailleurs, dansans, s'approchent de M. Jourdain. Deux lui arrachent le haut-de-chausses de ses exercices, les deux autres lui ôtent la camisole; après quoi, toujours en cadence, ils lui mettent son habit neuf.)

(M. Jourdain se promène au milieu d'eux, et leur montre son habit pour voir s'il est bien fait.)

GARCON TAILLEUR.

Mon gentilhomme, donnez, s'il vous plaît, aux garcons quelque chose pour boire.

M. JOURDAIN.

Comment m'appelez-vous?

GARÇON TAILLEUR.

Mon gentilhomme.

M. JOURDAIN.

Mon gentilhomme! Voilà ce que c'est que de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhomme. (*Donnant de l'argent*.) Tenez, voilà pour mon gentilhomme.

GARÇON TAILLEUR.

Monseigneur, nous vous sommes bien obligés.

M. JOURDAIN.

Monseigneur! Oh! oh! monseigneur! Attendez, mon ami, monseigneur mérite quelque chose; et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne.

# GARÇON TAILLEUR.

Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur.

M. JOURDAIN.

Votre grandeur! Oh! oh! Attendez; ne vous en allez pas. A moi, votre grandeur! (bas, à part.) Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. (haut.) Tenez, voilà pour ma grandeur.

GARÇON TAILLEUR.

Monseigneur, nous la remercions très-humblement de ses libéralités.

M. JOURDAIN.

Il a bien fait, je lui allais tout donner.

# SCÈNE X.

# DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

(Les quatre garçons tailleurs se réjouissent, en dansant, de la libéralité de M. Jourdain.)

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE III.

# SCĖNE PREMIÈRE.

# M. JOURDAIN, DEUX LAQUAIS.

## M. JOURDAIN.

Suvez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville; et, surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voie bien que vous êtes à moi.

LAQUAIS.

Oui, monsieur.

M. JOURDAIN.

· Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres... Ne bougez, la voilà.

# SCÈNE II.

# M. JOURDAIN, NICOLE, DEUX LAQUAIS.

M. JOURDAIN.

Nicole.

NICOLE.

Plaît-il?

M. JOURDAIN.

Ecoutez.

NICOLE, riant.

Hi, hi, hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Qu'as-tu à rire?

NICOLE.

Hi, hi, hi, hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Que veut dire cette coquine-là?

NICOLE.

Hi, hi, hi. Comme vous voilà bâti. Hi, hi, hi.

Comment donc?

NICOLE.

Ah! ah! mon Dieu! Hi, hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi?

Nenni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Hi, hi, hi, hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Je te baillerai sur le nez, si tu ris davantage.

NICOLE.

Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Hi, hi, hi. hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Tu ne t'arrêteras pas?

NICOLE.

Monsieur, je vous demande pardon; mais vous êtes s. plaisant, que je ne me saurais tenir de rire. Hi, hi, hi. m. jourdain.

Mais voyez quelle insolence!

NICOLE.

Vous êtes tout-à-fait drôle comme cela. Hi, hi.

Je te...

NICOLE.

Je vous prie de m'excuser. Hi, hi, hi, hi, m. Jourdain.

Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit iamais donné.

NICOLE.

Eh bien, monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus.

M. JOURDAIN.

Prends-y bien garde. Il faut que, pour tantôt, tu nettoies...

NICOLE.

Hi, hi.

M. JOURDAIN.

Que tu nettoies comme il faut...

NICOLE.

Hi, hi.

M. JOURDAIN.

Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle, et...

Hi, hi.

M. JOURDAIN.

Encore?

NICOLE, tombant à force de rire.

Tenez, monsieur, battez-moi plutôt, et me laissez riretout mon soûl; cela me fera plus de bien. Hi, hi, hi, hi

#### M. JOURDAIN

Penrage.

NICOLE.

De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Hi, hi, hi.

M. JOURDAIN.

Si je te prends...

NICOLE.

Monsieur...eur, je crèverai...ai, si je ne ris. Hi, hi. hi.

M. JOURDAIN.

Mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là, qui me vient rire insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres?

NICOLE.

Que voulez-vous que je fasse, monsieur?

M. JOURDAIN.

Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt.

NICOLE, se relevant.

Ah! par ma foi, je n'ai plus envie de rire; et toutes vos compagnies font tant de désordre céans, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur.

M. JOURDAIN.

Ne dois-je point, pour toi, fermer ma porte à tout le monde?

NICOLE.

Vous devriez au moins la fermer à certaines gens.

# SCÈNE III.

# MADAME JOURDAIN, M. JOURDAIN, NICOLE,

#### MADAME JOURDAIN.

Ah! ah! voici une nouvelle histoire! Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde, de vous être fait enharnacher de sa sorte? et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous?

### M. JOURDAIN.

Il n'y a que les sots ou les sottes, ma femme, qui se railleront de moi.

# MADAME JOURDAIN.

Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure; et il y a long-temps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde.

### M. JOURDAIN.

Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît?

Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison: on dirait qu'il est céans carêmeprenant tous les jours; et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé.

## NICOLE.

Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici; et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biaux maîtres viennent crotter régulièrement tous les jours.

#### M. JOURDAIN.

Ouais! notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne!

### MADAME JOURDAIN.

Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez.

#### NICOLE.

Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient, avec ses battemens de pieds, ébranler toute la maison, et nous déraciner tous les cariaux de notre salle.

### M. JOURDAIN.

Taisez-vous, ma servante, et ma femme.

# MADAME JOURDAIN.

Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes?

### NICOLE.

Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un?

M. JOURDAIN.

Taisez-vous, vous dis-je: vous êtes des ignorantes l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela.

#### MADAME JOURDAIN.

Vous devriez bien plutôt songer à marier votre tille, qui est en âge d'être pourvue.

#### M. JOURDAIN.

Je songerai à marier me fille quand il se présentera un parti pour elle; mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses.

#### NICOLE.

J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie.

#### M. JOURDAIN.

Fort bien. Je veux avoir de l'esprit, et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens.

# MADAME JOURDAIN.

N'irez-vous pas l'un de ces jours au collége vous faire donner le fouet à votre âge?

# M. JOURDAIN.

Pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir tout à l'henre le fouet devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collége!

# NICOLE.

Oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite.

#### M. JOURDAIN.

Sans doute.

#### MADAME JOURDAIN.

Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison!

### M. JOURDAIN.

Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, (à madame Jourdain) savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure?

### MADAME JOURDAIN.

Oui; je sais que ce que je dis est tort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte.

M. JOURDAIN.

Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici.

MADAME JOURDAIN.

Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère.

M. JOURDAIN.

Je ne parle pas de cela, vous dis-je; je vous demande, ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est?

MADAME JOURDAIN.

Des chansons.

M. JOURDAIN.

Eh! non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux? le langage que nous parlons à cette heure?

Eh bien?

M. JOURDAIN.

Comment est-ce que cela s'appelle?

MADAME JOURDAIN.

Cela s'appelle comme on veut l'appeler.

M. JOURDAIN.

C'est de la prose, ignorante.

MADAME JOURDAIN.

De la prose?

M. JOURDAIN.

Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers; et tout ce qui n'est point vers est prose. Et voilà

ce que c'est que d'étudier! (à Nicole.) Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U?

NICOLE.

Comment?

M. JOURDAIN.

Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U?

Quoi ?

M. JOURDAIN.

Dis un peu U, pour voir.

NICOLE.

Eh bien, U.

M. JOURDAIN.

Qu'est-ce que tu fais?

NICOLE.

Je dis U.

M. JOURDAIN.

Our; mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais ?

Je fais ce que vous me dites.

M. JOURDAIN.

Oh! l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu alonges les lèvres en dehors, et approches la mâchoire d'en-haut de celle d'en-bas. U, vois-tu? U; je fais la moue U.

NICOLE.

Oui, cela est biau!

MADAME JOURDAIN.

Voilà qui est admirable!

#### M. JOURDAIN.

C'est bien autre chose, si vous aviez vu O, et DA, DA, et FA. FA.

#### MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatias-là?

De quoi est-ce que tout cela guérit?

M. JOURDAIN.

J'enrage, quand je vois des femmes ignorantes.

## MADAME JOURDAIN.

Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles.

#### NICOLE.

Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes, qui remplit de poudre tout mon ménage.

#### M. JOURDAIN.

Ouais! ce maître d'armes vous tient bien au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. (Après avoir fait apporter les fleurets, et en avoir donné un à Nicole.) Tiens; raison démonstrative; la ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela; et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué; et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait, quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi, un peu pour voir.

#### NICOLE.

Eh bien, quoi ? (Nicole pousse plusieurs bottes à M. Jourdain.)

#### M. JOURDAIN.

Tout beau. Holà! ho! doucement. Diantre soit de la coquine!

### NICOLE.

Vous me dites de pousser.

# M. JOURDAIN.

Oui; mais tu me rousses en tierce, avant que de pousser en quarte, et tu n'as pas la patience que je pare.

#### MADAME JOURDAIN.

Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies; et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse.

#### M. JOURDAIN.

Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement; et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.

# MADAME JOURDAIN.

Ça mon vraiment! il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles! et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné.

# M. JOURDAIN.

Paix, songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne sav 2z pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance plus que vous ne pensez, un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout-à-fait honorable, que l'on voie venir chez moi si souvent une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami, et me traite comme si j'étais son égal?

Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais; et devant tout le monde il me fait des caresses dont je suis moi-même confus.

MADAME JOURDAIN.

Oui, il a des bontés pour vous et vous fait des caresses; mais il vous emprunte votre argent.

M. JOURDAIN.

Eh bien! ne m'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami?

MADAME JOURDAIN.

Et ce seigneur, que fait-il pour vous?

M. JOURDAIN.

Des choses dont on serait étonné si on les savait.

Et quoi?

M. JOURDAIN.

Baste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien, et avant qu'il soit peu.

MADAME JOURDAIN.

Oni, attendez-vous à cela.

M. JOURDAIN.

Assurément. Ne me l'a-t-il pas dit?

MADAME JOURDAIN.

Oui, oui; il ne manquera pas d'y faillir.

M. JOURDAIN.

Il m'a juré sa foi de gentilhomme.

MADAME JOURDAIN.

Chansons.

#### M. JOURDAIN.

Ouais! vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra sa parole, j'en suis sûr.

### MADAME JOURDAIN.

Et moi, je suis sûre que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler.

M. JOURDAIN.

Taisez-vous. Le voici.

# MADAME JOURDAIN.

Il ne nous faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque emprunt, et il me semble que j'ai dîné quand je le vois.

M. JOURDAIN.

Taisez-vous, vous dis-je.

# SCÈNE IV.

# DORANTE, M. JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, NICOLE.

### DORANTE.

Mon cher ami monsieur Jourdain, comment vous portez-vous?

# M. JOURDAIN.

Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services.

#### DORANTE.

Et mademe Jourdain que voilà, comment se portet-elle?

# MADAME JOURDAIN.

Madame Jourdain se porte comme elle peut.

#### DORANTE.

Comment! monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde.

M. JOURDAIN.

Vous voyez.

DORANTE.

Vous avez tout-à-fait bon air avec cet habit; nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous.

M. JOURDAIN.

Hai, hai.

MADAME JOURDAIN, à part.

Il le gratte par où il se démange.

DORANTE.

Tournez-vous. Cela est tout-à-fait galant.

MADAME JOURDAIN, à part.

Oui, aussi sot par derrière que par devant.

DORANTE.

Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi.

M. JOURDAIN.

Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. (A madame Jourdain.) Dans la chambre du roi!

DORANTE.

Allons, mettez.

M. JOURDAIN.

Monsieur, je sais le respect que je vous dois.

#### DORANTE.

Mon Dieu! mettez... Point de cérémonie entre nous, je vous prie.

M. JOURDAIN.

Monsieur....

DORANTE.

Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain; vous êtes mon ami.

M. JOURDAIN.

Monsieur, je suis votre serviteur.

DORANTE.

Je ne me couvrirai point, si vous ne vous couvrez

M. JOURDAIN, se couvrant.

J'aime mieux être incivil qu'importun.

DORANTE.

Je suis votre débiteur, comme vous le savez.

MADAME JOURDAIN, à part.

Oui, nous ne le savons que trop.

DORANTE.

Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions; et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément.

M. JOURDAIN.

Monsieur, vous vous moquez.

DORANTE.

Mais je sais rendre ce qu'on me prête, et reconnaître les plaisirs qu'on me fait.

M. JOURDAIN.

Je n'en doute point, monsieur.

DORANTE.

Je venx sortir d'affaires avec vous; et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Eh bien! vous voyez votre impertinence, ma femme.

DORANTE.

Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt , que je puis,

M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Je vous le dissis bien.

. DORANTE.

Voyons un peu ce que je vous dois.

M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain. Vous voilà avec vos soupcons ridicules!

DORANTE.

Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté?

M. JOURDAIN.

Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donné à vous une fois deux cents louis.

DORANTE.

Cela est vrai.

M. JOURDAIN.

Une autre fois, six vingts.

DORANTE.

Oui.

M. JOURDAIN.

Une autre fois, cent quarante.

DORANTE.

Vous avez raison.

M. JOURDAIN.

Ces trois articles font quatre cent soixante louis, qui valent cinq mille soixante livres.

#### DORANTE.

Le compte est fort bon. Cinq mille soixante livres.

M. JOURDAIN.

Mille huit cent trente-deux livres à votre plumassier.

DORANTE.

Justement.

M. JOURDAIN.

Deux mille sept cent quatre-vingts livres à votre tailleur.

DORANTE.

Il est vrai.

M. JOURDAIN.

Quatre mille trois cent septante-neuf livres douze sous huit deniers à votre marchand.

DORANTE.

Fort bien. Douze sous huit deniers, le compte est iuste.

M. JOURDAIN.

Et mille sept cent quarante-huit livres sept sous quatre deniers à votre sellier.

DORANTE.

Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait?

M. JOURDAIN.

Somme totale, quinze mille huit cents livres.

### DORANTE.

Somme totale est juste. Quinze mille huit cents livres. Mettez encore deux cents louis que vous m'allez donner, cela fera justement dix-huit mille francs, que je vous paierai au premier jour.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. Eh bien! ne l'avais-je pas bien deviné? M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Paix.

#### DORANTE.

Cela vous incommodera-t-il, de me donner ce que je vous dis?

#### M. JOURDAIN.

Eh! non.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

### DORANTE.

Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs.

M. JOURDAIN.

Non, monsieur.

Taisez-vous.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain.

Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné.

M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.

Taisez-vous. vous dis-ie.

DORANTE.

Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse.

M. JOURDAIN.

Point, monsieur.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. C'est un vrai enjôleur.

M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain. Taisez-vous donc.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. Il vous sucera jusqu'au dernier sou.

M. JOURDAIN, bas, à madame Jourdain.
Vous tairez-vous?

#### DORANTE.

J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie; mais, comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort, si j'en demandais à quelque autre.

### M. JOURDAIN.

C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire.

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. Quoi! vous allez encore lui donner cela?

M. JOURDAIN. bas. à madame Jourdain.

Que faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé de moi ce matin dans la champre du roi?

MADAME JOURDAIN, bas, à M. Jourdain. Allez, vous êtes une vraie dupe.

# SCÈNE V.

# DORANTE, MADAME JOURDAIN, NICOLE

#### DORANTE.

Vous me semblez toute mélancolique : qu'avez-vous, madame Jourdain?

### MADAME JOURDAIN.

l'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée.

#### DORANTE.

Mademoiselle votre fille, où est-elle, que je ne la vois point?

#### MADAME JOURDAIN.

Mademoiselle ma fille est bien où elle est.

#### DORANTE.

Comment se porte-t-elle?

MADAME JOURDAIN.

Elle se porte sur ses deux jambes.

### DORANTE.

Ne voulez-vous point, un de ces jours, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi?

# MADAME JOURDAIN.

Oui vraiment, nous avons fort envie de rire; fort envie de rire nous avons.

#### DORANTE.

Je pense, madame Jourdain, que vous avez eu bien des amans dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez.

### MADAME JOURDAIN.

Tredame, monsieur, est-ce que madame Jourdain est décrépite? et la tête lui grouille-t-elle déjà?

#### DORANTE.

Ah! ma foi, madame Jourdain, je vous demande pardon: je ne songeais pas que vous êtes jeune; et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence.

### SCENE VI.

### M. JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, DORANTE, NICOLE.

M. JOURDAIN, à Dorante.

Voilà deux cents louis bien comptés.

DORANTE.

Je vous assure, monsieur Jourdain, que je suis tout à vous, et que je brûle de vous rendre un service à la cour.

M. JOURDAIN.

Je vous suis trop obligé.

DORANTE.

Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle

MADAME JOURDAIN.

Madame Jourdain vous baise les mains.

DORANTE, bas, à M. Jourdain.

Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas; et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner.

M. JOURDAIN.

Tirons-nous un peu plus loin, pour cause.

DORANTE.

Il y a huit jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point mandé de nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part: mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule: et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter.

M. JOURDAIN.

Comment l'a-t-elle trouvé ?

DORANTE.

Merveilleux; et je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable.

M. JOURDAIN.

Plût au ciel!

MADAME JOURDAIN, & Nicole.

Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter.

Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour.

M. JOURDAIN.

Ce sont, monsieur, des bontés qui m'accablent; et je suis dans une confusion la plus grande du monde de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi à ce que vous faites.

DORANTE.

Vous moquez-vous? est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait?

M. JOURDAIN.

Oh! assurément, et de très-grand cœur.

MADAME JOURDAIN, bas, à Nicole.

Que sa présence me pèse sur les épaules!

DORANTE.

Pour moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami; et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeut que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour.

### M. JOURDAIN.

Il est vrai. Ce sont des bontés qui me confondent.

MADAME JOURDAIN, à Nicole.

Est-ce qu'il ne s'en ira point?

NICOLE.

Ils se trouvent bien ensemble.

DORANTE.

Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles; et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour, que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même.

### M. JOURDAIN.

Il n'y a pas de dépense que je ne fisse, si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissans; et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toutes choses.

MADAME JOURDAIN, bas, à Nicole.

Que peuvent-ils tant dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille.

#### DORANTE.

Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue; et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire.

#### M. JOURDAIN.

Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dînée.

### DORANTE.

Vous avez fait prudemment, et votre semme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier, et à toutes les choses çui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention; et pourvu que l'exécution puisse répondre à l idée, je suis sûr qu'il sera trouvé...

M. JOURDAIN, s'apercevant que Nicole écoute, et lui donnant un soufflet.

Ouais. vous êtes bien impertinente! (à Dorante.) Sortons, s'il vous plaît.

# SCÈNE VII.

# MADAME JOURDAIN, NICOLE.

### NICOLE.

Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose: mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche; et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez.

### MADAME JOURDAIN

Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde ou il y a quelque amour en campagne; et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Cléonte a pour elle: c'est un homme qui me revient et je veux aider sa recherche, et lui donner Lucile, si je puis.

NICOLE.

En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentimens: car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins; et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur.

#### MADAME JOURDAIN.

Va-t'en lui parler de ma part, et lui dire que tout à l'heure il me vienne trouver, pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille.

NICOLE.

J'y cours, madame, avec joie; et je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. (Seule.) Je vais, je pense, bien réjouir les gens.

# SCÈNE VIII.

### CLÉONTE, COVIELLE, NICOLE.

NICOLE, à Cléonte.

Ah! vous voilà tout à propos. Je suis une ambassa drice de joie, et je viens...

CLÉONTE.

Retire-toi, perfide, et ne me viens pas amuser avec tes traîtresses paroles.

NICOLE.

Est-ce ainsi que vous recevez...

CLÉONTE.

Retire-toi, te dis-je, et va-t'en de ce pas dire à tost

infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie le trop simple Cléonte.

#### NICOLE.

Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Covielle, dis-moi un peu ce que cela veut dire.

### COVIELLE.

Ton pauvre Covielle, petite scélérate! Allons, vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos.

### NICOLE.

Quoi! tu me viens aussi....

#### COVIELLE.

Ote-toi de mes yeux, te dis-je; et ne me parle de ta vie.

### NICOLE, à part.

Ouais! quelle mouche les a piqués tous deux? Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse.

# SCÈNE IX.

### CLÉONTE, COVIELLE.

### CLÉONTE.

Quoi! traiter un amant de la sorte! et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amans!

### COVIELLE.

C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux.

### CLÉONTE.

Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer, je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit; elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie; je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle: et voilà de tant d'amitié la digne récompense! Je suis deux jours sans la voir, qui sont pour moi deux siècles effroyables; je la rencontre par hasard, mon cœur à cette vue se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle; et l'infidèle détourne de moi ses regards, et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu!

### COVIELLE.

Je dis les mêmes choses que vous.

CLÉONTE.

Peut-on rien voir d'égal, Covielle, à cette perfidie de l'ingrate Lucile?

COVIELLE.

Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole?

Après tant de sacrifices ardens, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes!

COVIELLE.

Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine!

CLÉONTE.

Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux!

Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle! CLEONTE.

Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même!

COVIELLE.

Tant de chaleur que j'ai soufferte à tourner la broche à sa place!

CLÉONTE.

Elle me fuit avec mépris!

COVIELLE.

Elle me tourne le dos avec effronterie!

CLÉONTE.

C'est une perfidie digne des plus grands châtimens.

C'est une trahison à mériter mille soufflets.

CLÉONTE.

Ne t'avise point, je te prie, de me jamais parler pour elle.

COVIELLE.

Moi, monsieur? Dieu m'en garde!

Ne viens point m'excuser l'action de cette infidèle.

N'ayez pas peur.

CLÉONTE.

Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien.

COVIELLE.

Qui songe à cela?

CLÉONTE.

Je veux contre elle conserver mon ressentiment, et rompre ensemble tout commerce.

COVIELLE.

J'y consens.

### CLÉONTE.

Ce monsieur le comte, qui va chez elle, lui donne peut-être dans la vue; et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me quitter.

### COVIELLE.

C'est fort bien dit; et j'entre pour mon compte dans tous vos sentimens.

### CLÉONTE.

Donne la main à mon dépit; et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-m'en, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras; fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende mépricable; et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle.

#### COVIELLE.

Elle, monsieur? voilà une belle mijaurée, une pimpesouée bien bâtie, pour vous donner tant d'amour! Je ne lui vois rien que de très-médiocre; et vous trouverez cent personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits.

### CLÉONTE.

Cela est vrai, elle a les yeux petits; mais elle les a pleins de seu, les plus brillans, les plus perçans du monde, les plus touchans qu'on puisse voir.

COVIELLE.

Elle a la bouche grande.

#### CLEONTE.

Oui; mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches: et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs; elle est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde.

COVIELLE.

Pour sa taille, elle n'est pas grande.

CLÉONTE.

Non; mais elle est aisée et bien prise.

COVIELLE.

Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions...

### CLÉONTE.

Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela; et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs.

COVIELLE.

Pour de l'esprit...

CLÉONTE.

Ah! elle en a, Covielle, du plus fin, du plus délicat.

COVIELLE.

Sa conversation...

CLÉONTE.

Sa conversation est charmante.

COVIELLE.

Elle est toujours sérieuse.

### CLÉONTE.

Veux-tu de ces enjouemens épanouis, de ces joies Lujours ouvertes? Et vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos?

#### COVIELLE.

Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde.

### CLEONTE.

Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord: mais tout sied bien aux belles, on souffre tout des belles.

### COVIELLE.

Puisque cela va comme cela, je vois bien que rous avez envie de l'aimer toujours.

### CLEONTE.

Moi? j'aimerais mieux mourir; . je vais la haīr autant que je l'ai aimée.

### COVIELLE.

Le moyen, si vous la trouvez si parfaite?

### CLÉONTE.

C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante, en quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur à la hair, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attraits, tout aimable que je la trouve. La voici.

# SCÈNE X.

# LUCILE, CLÉONTE, COVIELLE, NICOLE.

NICOLE, à Lucile.

Pour moi, j'en ai été toute scandalisée.

### LUCILE.

Ce ne peut être, Nicole, que ce que je dis. Mais le voilà.

CLÉONTE, à Covielle.

Je ne veux pas seulement lui parler.

COVIELLE.

Je veux vous imiter.

LUCILE.

Qu'est-ce donc, Cléonte? Qu'avez-vous?

NICOLE.

Qu'as-tu donc, Covielle?

LUCILE.

Quel chagrin vous possède?

Quelle mauvaise humeur te tient?

LUCILE.

Etes-vous muet, Cléonte ?

NICOLE.

As-tu perdu la parole, Covielle?

CLÉONTE.

Que voilà qui est scélérat!

COVIELLE.

Que cela est Judas!

LUCILE.

Je vois bien que la rencontre de tantôt a troubl**á vo**tre esprit.

CLÉONTE, à Covielle.

Ah! ah! on voit ce qu'on a fait.

NICOLE.

Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre.

COVIELLE, à Cléonte

On a deviné l'enclouûre.

#### LUCILE.

N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit?

CLEONTE.

Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler; et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas, comme vous le pensez, de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous; cela me causera des chagrins; je souffrirai un temps: mais j'en viendrai à bout, et je me percerai plutôt le cœur, que d'avoir la faiblesse de retourner à vous.

COVIELLE, à Nicole.

Queussi, queumi.

### LUCILE.

Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord.

CLEONTE, voulant s'en aller pour éviler Lucile.

Non, je në veux rien écouter.

NICOLE, à Covielle.

Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer zi vite.

COVIELLE, voulant aussi s'en aller pour éviter Nicole.

Je ne veux rien entendre.

LUCILE, suivant Cléonte.

Sachez que ce matin...

CLEONTE, marchant toujours sans regarder Lucile.
Non, vous dis-je.

# MICOLE, suivant Covielle.

Apprends que...

COVIELLE, marchant aussi sans regarder Nicole.

Non, traîtresse.

LUCILE.

Ecoutez.

CLÉONTE.

Point d'affaire.

NICOLE.

Laisse-moi dire.

COVIELLE.

Je suis sourd.

LUCILE.

Cléonte!

CLÉONTE.

Non.

NICOLE.

Covielle!

COVIELLE.

Point.

LUCILE.

Arrêtez.

CLÉONTE.

Chansons.

NICOLE.

Entends-moi.

COVIELLE.

Bagatelle.

LUCILE.

Un moment.

CLÉONTE.

Point du tout.

NICOLE.

Un peu de patience.

COVIELLE.

Tarare.

LUCILE.

Deux paroles.

CLÉONTE.

Non, c'en est fait.

NICOLE.

Un mot.

COVIELLE.

Plus de commerce.

LUCILE, s'arrêtant.

Eh bien! puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée, et faites ce qu'il vous plaira.

NICOLE, s'arrêtant aussi.

Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras.

CLÉONTE, se retournant vers Lucile.
Sachons donc le sujet d'un si bel accueil.
LUCILE, s'en allant à son tour pour éviter Cléonte.
Il ne me plaît plus de le dire.

COVIELLE, se retournant vers Nicole.

Apprends-nous un peu cette histoire.

NICOLE, s'en allant aussi pour éviter Covielle.

Je ne veux plus, moi, te l'apprendre.

CLÉONTE, suivant Lucile.

Dites-moi...

LUCILE, marchant toujours sans regarder Cléonte. Non, je ne veux rien dire.

COVIELLE, suivant Nicole.

Conte-moi...

NICOLE, marchant aussi sans regarder Covielle.
Non, je ne conte rien.

n, je ne conte men. Cléonte.

De grâce.

LUCILE.

Non vous dis-je.

COVIELLE.

Par charité.

NICOLE.

Point d'affaire.

CLÉONTE.

Je vous en prie.

LUCILE.

Laissez-moi.

COVIELLE.

Je t'en conjure.

NICOLE.

Ote-toi de là.

CLEONTE.

Lucile!

LUCILE.

Non.

COVIELLE.

Nicole!

NICOLE.

Point.

CLEONTE.

Au nom des dieux!

LUCILE.

Je ne veux pas.

COVIELLE

Parle-moi.

NICOLE.

Point du tout.

CLEONTE.

Éclaircissez mes doutes.

LUCILR.

Non, je n'en ferai rien.

COVIELLE.

Guéris-moi l'esprit.

NICOLE.

Non, il ne me plaît pas.

CLÉONTE.

Eh bien! puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez, ingrate, pour la dernière fois; et je vais, loin de vousmourir de douleur et d'amour.

COVIELLE, à Nicole.

Et moi, je vais suivre ses pas.

LUCILE, à Cléonte qui vett sortir.

Cléonte!

NICOLE, à Covielle qui suit son maître

Covielle!

CLEONTE, s'arrêtant.

Eh?

COVIELLE, s'arrêtant aussi.

Plait-il?

LUCILE.

Où allez-vous?

CLEONTE.

Où je vous ai dit.

COVIELLE.

Nous allons mourir.

LUCILE.

Vous allez mourir. Cléonte?

vous allez mourir, Cleonte ?

Oui, cruelle, puisque vous le voulez.

LUCILE.

Moi, je veux que vous mouriez!

Oui, vous le voulez.

LUCILE.

Qui vous le dit?

CLEONTE, s'approchant de Lucile.

N'est-ce pas le vouloir, que de ne vouloir pas éclaircir mes soupcons?

LUCILE.

Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été cau ée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir?

NICOLE, à Covielle.

Voilà le secret de l'affaire.

CLEONTE.

Ne me trompez-vous point, Lucile?

COVIELLE, à Nicole.

Ne m'en donnes-tu point à garder?

Il n'est rien de plus vrai.

MICOLE, à Covielle.

C'est la chose comme elle est.

COVIELLE, à Cléonte.

Nous rendrons-nous à cela?

CLÉONTE.

Ah! Lucile, qu'avec un mot de votre bouche vous savez apaiser de choses dans mon cœur! et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime!

#### COVIELLE.

Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là!

# SCÈNE XI.

# MADAME JOURDAIN, CLÉONTE, LUCILE, COVIELLE, NICOLE.

### MADAME JOURDAIN.

Je suis bien aise de vous voir, Cléonte; et vous voilà tout à propos. Mon mari vient, prenez vite votre temps pour lui demander Lucile en mariage.

### CLÉONTE.

Ah! madame, que cette parole m'est douce! et qu'elle flatte mes désirs! Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse?

# SCÈNE XII.

# CLÉONTE, M. JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, LUCILE, COVIELLE, NICOLE.

### CLÉONTE.

Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a long-temps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même; et, sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder.

#### M. JOURDAIN.

Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme.

### CLÉONTE.

Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup: on tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre; et l'usage anjourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentimens sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parens, sans doute, qui ont tenu des charges honorables; je me suis acquis dans les armes l'honneur de six ans de service, et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable: mais, avec tout cela, je ne veux pas me donner un nom où d'autres en ma

place croiraient pouvoir prétendre; et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme.

M. JOURDAIN.

Touchez là, monsieur; ma fille n'est pas pour vous.

Comment?

M. JOURDAIN.

Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pount ma fille.

MADAME JOURDAIN.

Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de saint Louis?

M. JOURDAIN.

Taisez-vous, ma femme; je vous vois venit.

MADAME JOURDAIN.

Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie?

M. JOURDAIN.

Voilà pas le coup de langue?

MADAME JOURDAIN.

Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien?

M. JOURDAIN.

Peste soit de la femme! elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui; mais, pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme.

MADAME JOURDAIN.

Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre; et il

vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti.

NICOLE.

Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand malitorne et le plus sot dadais que j'aie jamais vu.

M. JOURDAIN. à Nicole.

Taisez-vous, impertinente: vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneurs; et je la veux faire marquise.

MADAME JOURDAIN.

Marquise?

M. JOURDAIN.

Oui, marquise.

MADAME JOURDAIN.

Hélas! Dieu m'en garde!

M. JOURDAIN.

C'est une chose que j'ai résolue.

MADAME JOURDAIN.

C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvéniens. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parens, et qu'elle ait des enfans qui aient honte de m'appeler leur grand'maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grand'dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire cent sottises. "Voyez-vous, dirait-on, cette "madame la marquise qui fait tant la glorieuse? c'est "la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse

"étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle "n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses "deux grands-pères vendaient du drap auprès de la "porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs "enfans, qu'ils paient maintenant pout-être bien cher "en l'autre monde; et l'on ne devient guère si riche à "être honnêtes gens." Je ne veux point tous ces caquets; et je veux un homme, en un mot, qui m'ait obligation de ma fille, et à qui je puisse dire; Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi.

# M. JOURDAIN.

Voilà bien les sentimens d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage: ma fille sera marquise en dépit de tout le monde; et, si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse.

# SCÈNE XIII.

# MADAME JOURDAIN, LUCILE, CLÉONTE, NICOLE, COVIELLE.

#### MADAME JOURDAIN.

Cléonte, ne perdez point courage encore. (A Lucile.) Suivez-moi, ma fille; et venez dire résolument à votre père que, si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne.

### SCÈNE XIV.

## CLÉONTE, COVIELLE.

#### COVIELLE.

Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentimens!

CLEONTE.

Que veux-tu? j'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre.

. COVIELLE.

Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accomoder à ses chimères?

CLÉONTE.

Tu as raison; mais je ne croyais pas qu'il fallût faire ses preuves de noblesse pour être gendre de monsieur Jourdain.

COVIELLE, riant.

Ah! ah! ah!

CLÉONTE.

De quoi ris-tu?

COVIELLE.

D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme, et vous faire obtenir ce que vous souhaitez.

CLEONTE.

Comment?

COVIELLE.

L'idée est tout-à-fait plaisante.

CLEONTE.

Quoi donc?

COVIELLE.

Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici, et que je prétends faire entrer dans une bourde que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie: mais avec aui on peut hasarder toute chose, il n'y faut point chercher tant de façons; il est homme à y jouer son rôle à merveille, et à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts; laissez-moi faire seulement.

CLÉONTE.

Mais apprends-moi...

COVIELLE.

Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous; le voilà qui revient.

# SCĖNE XV.

### M. JOURDAIN.

Que diable est-ce là? ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher; et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs; il n'y a qu'honneur et civilité avec eux; et je voudrais qu'il m'eût coûté deux doigts de la main, et être né comte ou marquis.

# SCÈNE XVI.

### M. JOURDAIN, UN LAQUAIS.

### LE LAQUAIS.

Monsieur, voici monsieur le comte, et une dame qu'il mène par la main.

### M. JOURDAIN:

Eh! mon Dieu! j'ai quelques ordres à donner. Disleur que je vais venir ioi tout à l'heure.

# SCÈNE XVII.

### DORIMÈNE, DORANTE, UN LAQUAIS.

### LE LAQUAIS.

Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure.

### DORANTE.

Voilà qui est bien.

# SCÈNE XVIII.

# DORIMÈNE, DORANTE.

### DORIMÉNE.

Je ne sais pas, Dorante; je fais encore ici une étrange démarche, de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne.

### DORANTE.

Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon

amour choisisse pour vous régaler, puisque, pour fur l'éclat, vous ne voulez ni votre maison ni la mienne.

### DORIMÈNE.

Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé; les déclarations sont venues ensuite, qui, après elles, ont traîné les sérénades et les cadeaux, que les présens ont suivis. Je me suis opposée à tout cela; mais vous ne vous rebutez point, et, pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien; et je crois qu'à la fin vous me ferez venir au mariage, dont je suis tant éloignée.

#### DORANTE.

Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve, et ne dépendez que de vous; je suis maître de moi, et vous aime plus que la vie: à quoi tient-il que, dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur?

### DORIMÈNE.

Mon Dieu! Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble; et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits.

#### DORANTE.

Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant

de difficultés; et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour les autres.

### DORIMÈNE.

Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons: l'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais; et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point que vous ne vous incommidiez; et je ne veux point cela.

### DORANTE.

Ah! madame, ce sont des bagatelles; et ce n'est pas par là...

### DOR!MÊNE.

Je sais ce que je dis; et, entre autres, le diamant que vous m'avez forcée à prendre est d'un prix...

### DORANTE.

Eh! madame, de grâce, ne faites point tant valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous; et souffrez... Voici le maître du logis.

# SCÈNE XIX.

# M. JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE.

M. JOURDAIN, après avoir fait deux révérences, se trouvant trop près de Dorimène

Un peu plus loin, madame.

DORIMÈNE.

Comment?

M. JOURDAIN,

Un pas, s'il vous plaît.

#### DORIMÈNE.

Quoi donc?

M. JOURDAIN.

Reculez un peu pour la troisième.

DORANTE.

Madame, monsieur Jourdain sait son monde.

M. JOURDAIN.

Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence; et, si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel... envieux de mon bien... m'eût accordé... l'avantage... de me voir digne... des...

### DORANTE.

Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands complimens; et elle sait que vous êtes homme d'esprit. (Bas, à Dorimène.) C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières.

DORIMÈNE, bas, à Dorante.

Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir.

Madame, voilà le meilleur de mes amis.

C'est trop d'honneur que vous me faites.

Galant homme tout-à-fait.

DORIMÈNE.

J'ai beaucoup d'estime pour lui.

#### M. IOURDAIN.

Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce.

DORANTE, bas, à M. Jourdain.

Prenez bien garde, au moins, à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné.

M. JOURDAIN, bas, à Dorante.

Ne pourrai-je pas seulement lui demander comment elle le trouve?

DORANTE, bas, à M. Jourdain.

Comment! gardez-vous-en bien. Cela serait vilain à vous; et, pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. (Haut.) M. Jourdain, madame, dit qu'il est rayi de vous voir chez lui.

### DORIMÈNE.

Il m'honore beaucoup.

M. JOURDAIN, bas, à Dorante.

Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi!

DORANTE, bas, à M. Jourdain.

J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici.

M. JOURDAIN, bas, à Dorante.

Je ne sais quelles grâces vous en rendre.

Il dit, madame, cu'il vous trouve la plus belle per-

### DORIMÈNE.

C'est bien de la grâce qu'il me fait

M. JOURDAIN.

Madame, c'est vous qui faites les grâces, et...

DORANTE.

Songeons à manger.

# SCÈNE XX.

# M. JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS, à M. Jourdain.

Tout est prêt, Monsieur.

DORANTE.

Allons donc nous mettre à table; et qu'on fasse venir les musiciens.

# SCÈNE XXI.

# ENTRÉE DE BALLET.

(Six cuisiniers, qui ont préparé le festin, dansent ensemble; après quoi ils apportent une table couverte de plusieurs mets.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.

### ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DORIMĒNE, M. JOURDAIN, DORANTE, TROIS MUSICIENS, UN LAQUAIS.

### DORIMÈNE.

COMMENT! Dorante, voilà un repas tout-à-fait magnifique!

### M JOURDAIN.

Vous vous moquez, madame; et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert.

(Dorimène, M. Jourdain, Dorante et les trois musiciens se mettent à table.)

#### DORANTE.

Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte; et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, et que je n'ai pas, sur cette matière, les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant, et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles; il y aurait

partout de l'élégance et de l'érudition : et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux; de vous parler d'un pain de rive à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent : d'un vin à sève veloutée. armé d'un vert qui n'est point trop commandant; d'un carré de mouton gourmandé de persil; d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui, sous les dents, est une vraie pâte d'amande; de perdrix relevées d'un fumet surprenant, et, pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonnée de pigeonneaux, et couronnée d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais, pour moi, je vous avoue mon ignorance; et, comme M. Jourdain a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert.

### DORIMÈNE.

Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais.

M. JOURDAIN.

Ah! que voilà de belles mains!

### DORIMÈNE.

Les mains sont médiocres, M. Jourdain; mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau.

## M. JOURDAIN.

Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler! Ce ne serait pas agir en galant homme; et le diamant est fort peu de chose.

#### DORIMÊNE.

Vous êtes bien dégoûté.

M. JOURDAIN.

Vous avez trop de bonté...

DORANTE, après avoir fait signe à M. Jourdain.

Allons, qu'on donne du vin à monsieur Jourdain, et a ces messieurs, qui nous feront la grâce de nous chanter un air à hoire.

### DORIMÈNE.

C'est merveilleusement assaisonner la bonne chère. que d'y mêler la musique; et je me vois ici admirablement régalée.

### M. JOHRDAIN.

Madame, ce n'est pas...

### DORANTE.

Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs; ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire.

# PREMIER ET SECOND MUSICIENS, ensemble, un verre à la main.

Un petit doigt, Philis, pour commencer le tour.

Ah! qu'un verre en vos mains a d'agréables charmes! Vous et le vin, vous vous prêtez des armes,

Et je sens pour tous deux redoubler mon amour.

Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, Une ardeur éternelle.

Qu'en mouillant votre bouche il en recoit d'attraits! Et que l'on voit par lui votre bouche embellie!

Ah! l'un de l'autre ils me donnent envie:

Et de vous et de lui je m'enivre à longs traits.

Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, Une ardeur éternelle.

SECOND ET TROISIÈME MUSICIENS, ensemble.

Buvons, chers amis, buvons;

Le temps qui fuit nous y convie.

Profitons de la vie

Autant que nous pouvons.

Quand on a passé l'onde noire,

Adieu le bon vin, nos amours.

Dépêchons-nous de boire, On ne boit pas toujours.

Laissons raisonner les sots

Sur le vrai bonheur de la vie;

Notre philosophie

Le met parmi les pots.

Les biens, le savoir et la gloire

N'ôtent point les soucis fâcheux;

Et ce n'est qu'à bien boire Que l'on peut être heureux.

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Sus, sus, du vin partout; versez, garçon, versez; Versez, versez toujours, tant qu'on vous dise assez.

DORIMÈNE.

Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter; et cela est tout-à-fait beau.

M. JOURDAIN.

Je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau.

DORIMÈNE.

Ouais, monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensais.

#### DORANTE.

Comment! madame, pour qui prenez-vous monsieur Jourdain?

M. JOURDAIN.

Je voudrais bien qu'elle me prît pour ce que je dirais.

Encore!

DORANTE, à Dorimène.

Vous ne le connaissez pas.

M. JOURDAIN.

Elle me connaîtra quand il lui plaira.

Oh! je le quitte.

DORANTE.

Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous avez touchés.

DORIMÈNE.

Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit.

Si je pouvais ravir votre cœur, je serais...

## SCENE II.

M. JOURDAIN, MADAME JOURDAIN, DORI-MÈNE, DORANTE, MUSICIENS, LAQUAIS.

### MADAME JOURDAIN.

Ah! ah! je trouve ici bonne compagnie, et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur! Je viens de voir un théâtre là-bas, et je vois ici un banquet à faire noces. Voilà comme vous dépensez votre bien! c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, et que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener!

### DORANTE.

Que voulez-vous dire, madame Jourdain? et quelles fantaisies sont les vôtres, de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien, et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie; qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison; et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites.

### M. JOURDAIN.

Oui, impertinente, c'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison, et de vouloir que je sois avec lui.

# MADAME JOURDAIN.

Ce sont des chansons que cela, je sais ce que je sais.

DORANTE.

Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes.

### MADAME JOURDAIN.

Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair; il y a long-temps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main, comme vous faites, aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre la dissension dans un ménage, et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous.

### DORIMÈNE.

Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante.

DORANTE, suivant Dorimène qui sort.

Madame, holà! madame, où courez-vous?

M. JOURDAIN.

Madame... Monsieur le comte, faites-lui mes excuses, et tâchez de la ramener.

# SCÈNE III.

# MADAME JOURDAIN, M. JOURDAIN, LAQUAIS.

### M. JOURDAIN.

Ah! impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits! vous me venez faire des affronts devant tout le monde; et vous chassez de chez moi des personnes de qualité.

# MADAME JOURDAIN.

Je me moque de leur qualité.

# M. JOURDAIN.

Je ne sais qui me tient, maudite, que je ne vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venue troubler.

(Les laquais emportent la table.)

MADAME JOURDAIN, sortant.

Je me moque de cela: ce sont mes droits que je défends; et j'aurai pour moi toutes les femmes.

M. JOURDAIN.

Vous faites bien d'éviter ma colère.

# SCÈNE IV.

### M. JOURDAIN.

Elle est arrivée là bien malheureusement! j'étais en humeur de dire de jolies choses, et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit...

Uu'est-ce que c'est que cela?

# SCÈNE V.

# M. JOURDAIN; COVIELLE, déguisé.

COVIELLE.

Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous.

M. JOURDAIN.

Non, monsieur.

COVIELLE, étendant la main à un pied de terre.

Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela.

M. JOURDAIN.

Moi?

COVIELLE.

Oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde, et tou-

tes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous vaiser.

M. JOURDAIN.

Pour me baiser?

COVIELLE.

Oui. Fétais grand ami de feu monsieur votre père.

M. JOURDAIN.

De feu monsieur mon père?

COVIELLE.

Oui. C'était un fort honnête gentilhomme.

M. JOURDAIN.

Comment dites-vous?

COVIELLE.

Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme.

M. JOURDAIN.

Mon père?

COVIELLE.

Oui.

M. JOURDAIN.

Vous l'avez fort connu?

COVIELLE.

Assurément.

M. JOURDAIN.

Et vous l'avez connu pour gentilhomme?

COVIELLE.

Sans doute.

M. JOURDAIN.

Te ne sais donc pas comment le monde est fait.

Comment?

#### M. JOURDAIN.

Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand.

#### COVIELLE.

Lui, marchand? c'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux; et, comme il se connaissait fort bien en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis pour de l'argent.

### M. JOURDAIN.

Je suis ravi de vous connaître, afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père était gentil-homme.

### COVIELLE.

Je le soutiendrai devant tout le monde.

# M. JOURDAIN.

Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène?

Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde.

M. JOURDAIN.

Par tout le monde?

COVIELLE.

Oui.

M. JOURDAIN.

Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là.

COVIELLE.

Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis quatre jours; et, par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde.

M. JOURDAIN.

### Quelle?

COVIELLE.

Vous savez que le fils du grand Turc est ici?

Moi? non.

COVIELLE.

Comment! il a un train tout-à-fait magnifique; tout le monde le va voir, et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.

M. JOURDAIN.

Par ma foi, je ne savais pas cela.

COVIELLE.

Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.

M. JOURDAIN.

Le fils du grand Turc?

COVIELLE.

Oui ; et il veut être votre gendre.

M. JOURDAIN.

Mon gendre, le fils du grand Turc?

COVIÉLLE.

Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir, et que j'entends parsaitement sa langue, il s'entretint avec moi; et, après quelques autres discours, il me dit: Acciam croc soler onch alla moustaphgidélum amanahem varahini oussere carbulath. C'est-à-dire: N'as-tu point vu une jeune belle personne, qui est la fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien?

#### M. JOURDAIN.

Le fils du grand Turc dit cela de moi?

#### COVIELLE

Oui. Comme je lui eus répondu que je vous connaissais particulièrement, et que j'avais vu votre fille; Ah! me dit-il, marababa sahem! C'est-à-dire: Ah! que je suis amoureux d'elle!

M. JOURDAIN.

Marababa sahem veut dire: Ah! que je suis amoureux d'elle?

COVIELLE.

Oui.

#### M. JOURDAIN.

Par ma foi, vous faites bien de me le dire, car, pour moi, je n'aurais jamais cru que marababa sahem eût voulu dire: Ah! que je suis amoureux d'elle! Voilà une langue admirable que ce turc!

COVIELLE.

Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire cacaracamouchen?

M. JOURDAIN.

Cacaracamouchen? non.

COVIELLE.

C'est-à-dire: Ma chère âme.

M. JOURDAIN.

Cacaracamouchen veut dire ma chère âme?

COVIELLE.

Oui.

M. JOURDAIN.

Voilà qui est merveilleux! Cacaracamouchen, ma

chère âme! Dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond.

#### COVIELLE.

Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage; et pour avoir un beau-père qui son digne de lui, il veut vous faire mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays.

### M. JOURDAIN.

### Mamamouchi?

#### COVIELLE.

Oui, manamouchi: c'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... Paladin enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde; et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre.

### M. JOURDAIN.

Le fils du grand Turc m'honore beaucoup; et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remercimens.

#### COVIELLE.

Comment! le voilà qui va venir ici.

M. JOURDAIN.

Il va venir ici?

#### COVIELLE.

Oui; et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité.

### M. JOURDAIN.

Voilà qui est bien prompt.

COVIELLE.

Son amour ne peut souffrir aucun retardement.

### M. JOURDAIN.

Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre, qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte, et elle jure de n'épouser personne que celui-là.

#### COVIELLE.

Elle changera de sentiment, quand elle verra le fils du grand Turc; et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse, c'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte, à peu de chose près. Je viens de le voir, on me l'a montré; et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre, et... Je l'entends venir; le voilà.

# SCÈNE VI.

CLÉONTE, en Turc; TROIS PAGES, portant la veste de Cléonte; M. JOURDAIN, COVIELLE.

### CLÉONTE.

Ambousahim oqui borai, Giourdina, salamaléqui! covielle, à M. Jourdain.

C'est-à-dire: Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri! Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là.

### M. JOURDAIN.

Je suis très-humble serviteur de son altesse turque.

Carigar camboto oustin moraf.

### CLÉONTE.

Oustin voc catamaléqui basum base alla moram!

#### COVIELLE.

Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpens!

### M. JOURDAIN.

Son altesse turque m'honore trop; et je lui souhaite toutes sortes de prospérités.

COVIETLE.

Ossa binamen sadoc baballi oracaf ouram.

CLÉONTE.

Bel-men.

COVIELLE.

Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie, afin de voir ensuite votre fille, et de conclure le mariage.

M. IOURDAIN.

Tant de choses en deux mots.

COVIELLE.

Oui. La langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite.

# SCÈNE VII.

### COVIELLE.

Ah! ah! ma foi, cela est tout-à-fait drôle. Quelle dupe! Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Ah! ah!

# SCÈNE VIII.

# DORANTE, COVIELLE.

#### COVIELLE.

Je vous prie, monsieur, de nous vouloir aider céans dans une affaire qui s'y passe.

DORANTE.

Ah! ah! Covielle, qui t'aurait reconnu? Comme te voilà ajusté!

COVIELLE.

Vous voyez. Ah! ah! ah!

DORANTE.

De quoi ris-tu?

De quoi 115-tu i

COVIELLE.

D'une chose monsieur, qui le mérite bien.

DORANTE.

Comment?

#### COVIELLE.

Je vous le donnerais en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de M. Jourdain, pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître.

#### DORANTE.

Je ne devine point le stratagème; mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu l'entreprends.

COVIELLE.

Je sais, monsieur, que la bête vous est connue.

DORANTE.

Apprends-moi ce que c'est.

#### COVIELLE.

Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin, pour faire place à ce que j'aperçcis venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste.

# SCÈNE IX.

# CÉRÉMONIE TURQUE.

LE MUPHTI; DERVIS, TURCS, assistans du muphti, chantans et dansuns.

# PREMIÈRE ENTRÉE DE BALLET.

(Six Turcs entrent gravement, deux à deux, au son des instrumens. Ils portent trois tapis qu'ils lèvent fort haut, après en avoir fait, en dansant, plusieurs figures. Les Turcs chantans passent par-dessous ces tapis pour s'aller ranger aux deux côtés du théâtre. Le muphti, accompagné des dervis, ferme cette marche. Alors les Turcs étendent les tapis par terre, et se mettent dessus à genoux. Le muphti et les dervis restent debout au milieu d'eux; et pendant que le muphti invoque Mahomet en faisant beaucoup de contorsions et de grimaces sans proférer une seule parole, les Turcs assistans se prosternent jusqu'à terre, en chantant alli, lèvent les bras au ciel, en chantant alla, ce qu'ils continuent jusqu'à la fin de l'invocation, après laquelle ils se lèvent tous chantant alla ekber: et deux dervis vont chercher M. Jourdain.)

# SCÈNE X.

LE MUPHTI; DERVIS, TURCS, chantans et dansans:

M. JOURDAIN, vêtu à la turque, la tête rasée, sans
turban et sans sabre.

LE MUPHTI, à M. Jourdain.

Sé ti sabir, Ti respondir; Sé non sabir,

Tazir, tazir.

Lazii, tazii.

Mi star muphti; Ti qui star ti?

Non intendir:

Tazir, tazir.

(Deux dervis font retirer M. Jourdain.)

# SCÈNE XI.

LE MUPHTI; DERVIS, TURCS, chantans et dansans.

LE MUPHTI.

Dicé, Turqué, qui star quista. Anabatista? anabatista?

LES TURCS.

Ioc.

LE MUPHTI.

Zuinglista?

LES TURCS.

Ioc.

LE MUPHTI.

Coffita ?

LES TURCS.

Ioc.

LE MUPHTI.

Hussita? Morista? Fronista?

LES TURCS.

Icc, icc, icc.

LE MUPHTI.

loc, ioc, ioc. Star pagana?

LES TURCS.

Ioc.

LE MUPHTI.

Lutérana?

LES TURCS.

loc.

LE MUPHTI.

Puritana?

LES TURCS.

Ioc.

LE MUPHTI.

Bramina? Moffina? Zurina?

LES TURCS.

Ioc, ioc, ioc.

LE MUPHTI.

loc, ioc, ioc. Mahamétana ? Mahamétana ?

LES TURCS.

Hi valla. Hi valla.

LE MUPHTI.

Como chamara? Como chamara?

LES TURCS.

Giourdina, Giourdina,

Giourdina, Giourdina.

LES TURCS.

Giourdina, Giourdina.

LE MUPHTI.

Mahaméta, per Giourdina, Mi prégar, séra é matina. Voler far un paladina De Giourdina, de Giourdina; Dar turbanta é dar scarrina, Con galéra é brigantina, Per deffender Palestina. Mahaméta, per Giourdina, Mi prégar, séra é matina.

(Aux Tures.)

Star bon Turca Giourdina?

Hi valla. Hi valla.

LE MUPHTI, chantant et dansant. Ha la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da. LES TURCS.

Ha la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da.

# SCÈNE XII.

Turcs, chantans et dansans.

DEUXIÈME ENTRÉE DE BALLET.

# SCÈNE XIII.

# LE MUPHTI, DERVIS, M. JOURDAIN, TURCS, chantans et dansans.

(Le muphti revient coiffé avec son turban de cérémonie, qui est d'une grosseur démesurée, et garni de bougies allumées à quatre ou cinq rangs; il est accompagné de deux dervis qui portent l'alcoran, et qui ont des bonnets pointus, garnis aussi de bougies allumées.)

(Les deux autres dervis amènent M. Jourdain, et le font mettre à genoux les mains par terre, de façon que son dos, sur lequel est mis l'alcoran, sert de pupitre au muphti, qui fait une seconde invocation burlesque, fronçant le sourcil, frappant de temps en temps sur l'alcoran, et tournant les feuillets avac précipitation; après quoi, en levant les bras au ciel, le muphti crie à haute voix: hou.)

(Pendant cette seconde invocation, les Turcs assistans, s'inclinant et se relevant alternativement, chantent aussi: hou, hou, hou.)

M. JOURDAIN, après qu'on lui a ôté l'alcoran de dessus le dos.

Out'!

LE MUPHTI, à M. Jourdain. Ti non star furba?

LES TURCS.

No, no, no.

ונות שנו ל הא המהכם ההאה הרא

Non star forfanta?

LES TURCS.

No, no, no.

LE MUPHTI, aux Turcs.

Donar turbánta.

LES TURCS.

Ti non star furba?

No, no, no.

Non star forfanta?

No, no, no.

Donar turbanta.

# TROISIÈME ENTRÉE DE BALLET.

(Les Turcs dansans mettent le turban sur la tête de M. Jourdain, au son des instrumens.)

LE MUPHTI, donnant le sabre à M. Jourdais.

Ti star nobile, non star fabbola.

Pigliar schiabbola.

LES TURCS, mettant le sabre à la main.

Ti star nobile, non star fabbola.

Pigliar schiabbola.

# QUATRIÈME ENTRÉE DE BÀLLET.

(Les Turcs dansans donnent, en cadence, plusieurs coups de sabre à M. Jourdain.)

LE MUPHTI.

Dara, dara Bastonnara.

LES TURCS.

Dara, dara

Bastonnara.

# CINQUIÈME ENTRÉE DE BALLET.

(Les Turcs dansans donnent à M. Jourdain des coups de bâton en cadence.)

LE MUPATI.
Non tener honta,
Questa star l'ultima affronta.
LES TURCS.
Non tener honta,
Questa star l'ultima affronta.

(Le muphti commence une troisième invocation. Les dervis le soutiennent par-dessous les bras avec respect; après quoi les Turcs chantans et dansans, sautant autour du muphti, se retirent avec lui et emmènent M. Jourdain.)

PIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# MADAME JOURDAIN, M. JOURDAIN.

### MADAME JOURDAIN.

An! mon Dieu! miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure! Est-ce un momon que vous allez porter? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc, et qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela?

M. JOURDAIN.

Voyez l'impertinente, de parler de la sorte à un mamamouchi?

MADAME JOURDAIN.

Comment donc?

M. JOURDAIN.

Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire mamamouchi.

MADAME JOURDAIN.

Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi?

M. JOURDAIN.

Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi.

MADAME JOURDAIN.

Quelle bête est-ce là?

M. JOURDAIN.

Mamamouchi, c'est-à-dire, en notre langue, paladis.

MADAME JOURDAIN.

Baladin? Etes-vous en âge de danser des ballets?

Quelle ignorante! je dis paladin; c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie.

MADAME JOURDAIN.

Quelle cérémonie donc?

M. JOURDAIN.

Mahaméta per Giourdina.

MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce que cela veut dire?

M. JOURDAIN.

Giourdina, c'est-à-dire Jourdain.

MADAME JOURDAIN.

Eh bien, quoi, Jourdain?

M. JOURDAIN.

Voler far un paladina dé Giourdina.

MADAME JOURDAIN.

Comment?

M. JOURDAIN.

Dar turbanta con galéra.

MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce à dire cela.

M. JOURDAIN.

Per deffender Palestina.

MADAME JOURDAIN.

Que voulez-vous donc dire?

M. JOURDAIN.

Dara, dara bastonnara.

### MADAME JOURDAIN.

Qu'est-ce donc que ce jargon-là?

M. JOURDAIN.

· Non tener honta, questa star l'ultima affronta.

MADAME JOURDAIN.

Qu'est ce donc que tout cela?

M. JOURDAIN, chantant et dansant.

Hou la ba, ba la chou, ba la ba, ba la da.

(Il tombe par terre.)

MADAME JOURDAIN.

Hélas! mon Dieu! mon mari est devenu fou.

M. JOURDAIN, se relevant et s'en allant.

Paix, insolente. Portez respect à monsieur le mamamouchi.

MADAME JOURDAIN, seule.

Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêcner de sortir. (Apercevant Dorimène et Dorante.) Ah! ah! voici justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrins de tous côtés.

# SCÈNE II.

# DORANTE, DORIMÈNE.

### DORANTE.

Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir; et je ne crois pas que dans tout le monde il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte, et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse'pour lui.

### DORIMÈNE.

J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune.

#### DORANTE.

Outre cela, nous avons ici, madame, un ballet qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre, et il faut bien voir si mon idée pourra réussir.

### DORIMÈNE.

J'ai vu là des apprêts magnifiques; et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions; et, pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret; et toutes ces choses finissent avec le mariage.

### DORANTE.

Ah! madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution!

# DORIMENE.

Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner; et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu vous n'au riez pas un sou.

#### DORANTE.

Que j'ai d'obligation, madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien! Il est entièrement à vous aussi bien que mon cœur; et vous en userez de la façon qu'il vous plaira.

# DORIMÈNE.

J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme; la figure en est admirable.

# SCÈNE III.

# M. JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE.

#### DORANTE.

Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité, et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc.

M. JOURDAIN, après avoir fait les révérences à la turque.

Monsieur, je vous souhaite la force des serpens et la prudence des lions.

### DORIMÈNE.

J'aı été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté.

#### M. JOURDAIN.

Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent; et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenue ici, pour vous faire les très-humbles excuses de l'extravagance de ma femme.

### DORIMÈNE.

Cela n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement: votre cœur lui doit être précieux, et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes.

#### M. JOURDAIN.

La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise.

### DORANTE.

Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qu'il sait, dans sa grandeur, connaître encore ses amis.

### DORIMÈNE.

C'est la marque d'une âme tout-à-fait généreuse.

Où est donc son altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs.

### M. JOURDAIN.

Le voilà qui vient; et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main.

# SCÈNE IV.

# M. JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE, CLÉONTE, habillé en Turc.

# DORANTE, à Cléonte.

Monsieur, nous venons faire la révérence à votre altesse, comme amis de monsieur votre beau-père, et l'assurer, avec respect, de nos très-humbles services.

### M. JOURDAIN.

Où est le truchement, pour lui dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez qu'il vous répondra, et il parle turc à merveille. Holà! où diantre est-il allé? (A Cléonte.) Strouf, strif, strof, straf: monsieur est un grande ségnore, grande ségnore, grande ségnore; et madame, une granda dama, granda dama. (Voyant qu'il ne se fait point entendre.) Ah! (A Cléonte, montrant Dorante.) Monsieur, lui manamouchi

français, et madame mamamouchi française. Je ne puis pas parler plus clairement. Bon, voici l'interprète.

# SCÈNE V.

M. JOURDAIN, DORIMÈNE, DORANTE, CLÉONTE, habillé en Turc; COVIELLE, déguisé.

M. JOURDAIN.

Où allez-vous donc? nous ne saurions rien dire sans vous. (Montrant Cléonte.) Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la révérence, comme mes amis, et l'assurer de leurs services. (A Dorimène et à Dorante.) Vous allez voir comme il va répondre.

COVIELLE.

Alabala crociam acci boram alabamen.

CLÉONTE.

Cataléqui tubal ourin soter amalouchan!

M. JOURDAIN, à Dorimène et à Dorante.

Voyez-vous?

COVIELLE.

Il dit: Que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille.

M. JOURDAIN.

Je vous l'avais bien dit qu'il parle turc.

DORANTE.

Cela est admirable.

# SCÈNE VI.

# LUCILE, CLÉONTE, M. JOURDAIN, DORI-MÈNE, DORANTE, COVIELLE.

#### M. JOURDAIN.

Venez, ma fille, approchez-vous, et venez donner la main à monsieur, qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage.

#### LUCILE.

Comment, mon père! comme vous voi'à fait! Est-ce une comédie que vous jouez?

### M. JOURDAIN.

Non, non, ce n'est pas une comédie; c'est une affaire fort sérieuse, et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. (*Montrant Cléonte*.) Voilà le mari que je vous donne.

#### LUCILE.

A moi, mon père?

### M. JOURDAIN.

Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main, et rendez grâce au ciel de votre bonheur.

### LUCILE.

Je ne veux point me marier.

M. JOURDAIN.

Je le veux, moi, qui suis votre père.

LUCILE.

Je n'en ferai rien.

### M. JOURDAIN.

Ah! que de bruit! Allons, vous dis-je; çà, votre main.

#### LUCILE.

Non, mou père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte; et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités, que de... (Reconnaissant Cléonte.) Il est vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance; et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés.

### M. JOURDAIN.

Ah! je suis ravi de vous voir si promptement revenue dans votre devoir; et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante.

# SCENE VII.

MADAME JOURDAIN, CLÉONTE, M. JOUR-DAIN, LUCILE, DORANTE, DORIMÈNE, COVIELLE.

#### MADAME JOURDAIN.

Comment donc! qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême-prenant.

# M. JOURDAIN.

Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses, et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable.

### MADAME JOURDAIN.

C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage, et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? et que voulez-vous faire avec cet assemblage?

#### M. JOURDAIN.

Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc.

MADAME JOURDAIN.

Avec le fils du grand Turc?

M. JOURDAIN.

Oui. (Montrant Covielle.) Faites-lui faire vos complimens par le truchement que voilà.

MADAME JOURDAIN.

Je n'ai que faire du truchement; et je lui dirai bien moi-même à son nez, qu'il n'aura point ma fille.

M. JOURDAIN.

Voulez-vous vous taire, encore une fois?

Comment! madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là? Vous refusez son altesse turque pour gendre?

MADAME JOURDAIN.

Mon Dieu! monsieur, mêlez-vous de vos affaires.

DORIMÊNE.

C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter.

MADAME JOURDAIN.

Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas.

DORANTE.

C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages.

MADAME JOURDAIN.

Je me passerai bien de votre amitié.

DORANTE.

Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père.

MADAME JOURDAIN.

Ma fille consent à épouser un Turc?

Sans doute.

MADAME JOURDAIN.

Elle peut oublier Cléonte?

DORANTE.

Que ne fait-on pas pour être grande dame?

Je l'étranglerais de mes mains, si elle avait fait un coup comme celui-là.

M. JOURDAIN.

Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera.

MADAME JOURDAIN.

Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point.

M. JOURDAIN.

Ah! que de bruit!

LUCILE.

Ma mère...

MADAME JOURDAIN.

Allez vous êtes une coquine.

M, JOURDAIN, à madame Jourdain.

Quoi! vous la querellez de ce qu'elle m'obéit?

Oui. Elle est à moi aussi bien qu'à vous.

COVIELLE, à madame Jourdain.

Madame...

MADAME JOURDAIN.

Que me voulez-vous conter, vous?

Un mot.

MADAME JOURDAIN,

Je n'ai que faire de votre mot.

COVIELLE, à M. Jourdain.

Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire conseutir à ce que vous voulez.

MADAME JOURDAIN.

Je n'y consentirai point.

COVIELLE.

Ecoutez-moi, seulement.

MADAME JOURDAIN.

Non.

M. JOURDAIN, à madame Jourdain.

Ecoutez-le.

MADAME JOURDAIN.

Non je ne veux pas l'écouter.

M. JOURDAIN.

Il vous dira...

MADAME JOURDAIN.

Je ne veux point qu'il me dise rien.

M. JOURDAIN.

Voilà une grande obstination de femme! Cela vous ferait-il mal de l'entendre?

COVIELLE

Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce 44'il vous plaira.

MADAME JOURDAIN.

Eh bien, quoi!

COVIELLE, bas, à madame Jourdain.

Il y a une heure, madame, que nous vous faisons tigne. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fair que pour nous ajuster aux visions de votre mari que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-m3me qui est le fils du grand Turc?

MADAME JOURDAIN, bas, à Covielle.

Ah!ah!

COVIELLE, bas, à madame Jourdain. Et moi Covielle, qui suis le truchement? MADAME JOURDAIN, bas, à Covielle. Ah! comme cela, je me rends.

COVIELLE, bas, à madame Jourdain. Ne faites pas semblant de rien.

MADAME JOURDAIN, haut.
Oui, voilà qui est fait; je consens au mariage.
M. JOURDAIN.

Ah! voilà tout le monde raisonnable. (A madame Jourdain.) Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc.

MADAME JOURDAIN.

Il me l'a expliqué comme il faut; et j'en suis sa'isfaite. Envoyons quérir un notaire.

DORANTE.

C'est fort bien dit. Et afin, madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout-à-fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi.

MADAME JOURDAIN.

Je consens aussi à cela.

M. JOURDAIN, bas, à Dorante.

C'est pour lui faire accroire.

DORANTE, bas, à M. Jourdain.

Il faut bien l'amuser avec cette feinte.

M. JOURDAIN. bas.

Bon, bon. (Haut.) Qu'on aille quérir le notaire.

DORANTE.

Tandis qu'il viendra, et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet, et donnons-en le divertissement à son altesse turque.

M. JOURDAIN

C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places.

Et Nicole ?

M. JOURDAIN.

Je la donne au truchement; et ma femme, à qui la voudra.

COVIELLE.

Monsieur, je vous remercie. (A part.) Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome.

FIN DU BOURGEOIS GENTILHOMME.

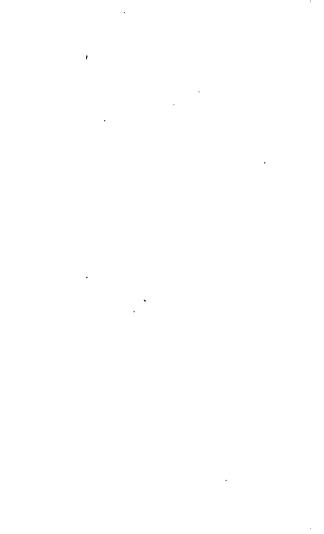

## LE MISANTHROPE,

COMÉDIE EN CINQ ACTES.

## PERSONNAGES.

ALCESTE, amant de Célimène.
PHILINTE, ami d'Alceste.
ORONTE, amant de Célimène.
CÉLIMÈNE, amante d'Alceste.
ÉLIANTE, cousine de Célimène.
ARSINOÉ, a mie de Célimène.
ACASTE,
CLITANDRE,
BASQUE, valet de Célimène.
DUBOIS, valet d'Alceste.
UN GARDE de la maréchaussée de France

(La scène est à Paris dans la maison de Célunène.)

## LE MISANTHROPE.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE.

## PHILINTE, ALCESTE.

PHILINTE.

Qu'est-cz donc? qu'avez-vous?

ALCESTE, assis.

Laissez-moi, je vous prie.

Mais encor, dites-moi, quelle bizarrerie...

AT CESTE.

Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. PHILINTE.

Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher.

Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre.
PHILINTE.

Dans vos brusques chagrins je ne puis vous comprendre; Et quoiqu'amis, enfin, je suis tout des premiers... ALCESTE, se levant brusquement.

Moi, votre ami! rayez cela de vos papiers.
J'ai fait jusques ici profession de l'être;
Mais, après ce qu'en vous je viens de voir paraître,
Je vous déclare net que je ne le suis plus,
Et ne veux nuile place en des cœurs corrompus.

PHILINTE.

Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte !

ALCESTE.

Allez, vous devriez mourir de pure honte;
Une telle action ne saurait s'excuser,
Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser.
Je vous vois accabler un homme de caresses,
Et témoigner pour lui les dernières tendresses;
De protestations, d'offres et de sermens,
Vous chargez la fureur de vos embrassemens:
Et quand je vous demande après quel est cet homme
A peine pouvez-vous dire comme il se nomme;
Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant,
Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent!
Morbleu! c'est une chose indigne, lâche, infâme,
De s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme;
Et si, par un malheur, j'en cvais fait autant,
Je m'irais, de regret, pendre tout à l'instant.

Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable; Et je vous supplierai d'avoir pour agréable Que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît.

ALCESTE.

Que la plaisanterie est de mauvaise grâce!

#### PHILINTE.

Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?

Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

#### PHILINTE.

Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, Il faut bien le payer de la même monnoie, Répondre comme on peut à ses empressemens, Et rendre offre pour offre, et sermens pour sermens.

ALCESTE.

Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Qu'affectent la plupart de vos gens à la mode: Et je ne hais rien tant que les contorsions De tous ces grands faiseurs de protestations, Ces affables donneurs d'embrassades frivoles. Ces obligeans diseurs d'inutiles paroles, Qui de civilités avec tous font combat. Et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse Vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, Et vous fasse de vous un éloge éclatant. Lorson'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située Qui veuille d'une estime ainsi prostituée: Et la plus glorieuse a des régals peu chers, Dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque présérence une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous v donnez, dans ces vices du temps, Morbleu! vous n'êtes pas pour être de mes gens;

Je refuse d'un cœur la vaste complaisance Qui ne fait de mérite aucune différence : Je veux qu'on me distingue ; et, pour le trancher net, L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.

Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende Quelques dehors civils que l'usage demande.

#### ALCERTE.

Non, vous dis-je; on devrait châtier sans pitié Ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre Le fond de notre cœur dans nos discours se montre, Que ce soit lui qui parle, et que nos sentimens Ne se masquent jamais sous de vains complimens.

#### PHILINTE.

Il est bien des endroits où la pleine franchise Deviendrait ridicule, et serait peu permise; Et par fois, n'en déplaise à votre austère honneur, Il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance De dire à mille gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait, ou qui déplaît, Lui doit-on déclarer la chose comme elle est?

ALCESTE.

Oui.

#### PHILINTE.

Quoi! vous iriez dire à la vieille Emilie Qu'à son âge il sied mal de faire la jolie, Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun?

Sans doute.

#### PHILINTE.

A Dorilas, qu'il est trop importun, Et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse A conter sa bravoure et l'éclat de sa race?

Fort bien.

PHILINTE.

Vous vous moquez.

ALCESTE.

Je ne me moque point; Et je vais n'épargner personne sur ce point: Mes yeux sont trop blessés; et la cour et la ville Ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, Quandje vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie: Je n'y puis plus tenir, j'enrage; et mon dessein Est de rompre en visière à tout le genre humain.

HILINTE.

Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage; Et crois voir en nous deux, sous mêmes soins nourris, Ces deux frères que peint l'Ecole des maris, Dont...

#### ALCESTE.

Mon Dieu! laissons là vos comparaisons fades.

PHILINTE.

Non: tout de bon, quittez toutes ces incartades; Le monde par vos soins re se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appas, Je vous dirai tout franc que cette maladie Partout où vous allez donne la comédie; Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps Vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.

ALCESTE.

Tant mieux, morbleu! tant mieux; c'est ce que je demande:

Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux, Que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.

Vous voulez un grand mal à la nature humaine!

Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.

Tous les pauvres mortels, sans nulle exception. Seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes...

Non, elle est générale, et je hais tous les hommes: Les uns, parce qu'ils sont méchans et malfaisans; Et les autres, pour être aux méchans complaisans, Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses Que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès Pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque on voit à plein le traître, Partout il est connu pour tout ce qu'il peut être; Et ses roulemens d'yeux et son ton radouci

N'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied-plat, digne qu'on le confonde. Par de sales emplois s'est poussé dans le monde: Et que par eux son sort, de splendeur revêtu, Fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne, Son misérable honneur ne voit pour lui personne: Nommez-le fourbe, infâme, et scélérat maudit, Tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant sa grimace est partout bien venue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue: Et s'il est par la brigue un rang à disputer. Sur le plus honnête homme on le voit l'emporter. Têtebleu! ce me sont de mortelles blessures De voir qu'avec le vice on garde des mesures: Et par fois il me prend des mouvemens soudains De fuir dans un désert l'approche des humains. PHILINTE.

Mon Dieu! des mœurs du temps mettons-nous moins en peine.

Et faisons un peu grâce à la nature humaine; Ne l'examinons point dans la grande rigueur, Et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable; A force de sagesse on peut être blâmable : La parfaite raison fuit toute extrémité. Et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux ages Heurte trop notre siècle et les communs usages; Elle veut aux mortels trop de perfection : Il faut fléchir au temps sans obstination; Et c'est une folie, à nulle autre seconde, De vouloir se mêler de corriger le monde.

J'observe, comme vous, cent choses tous les jours Qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours: Mais, quoiqu'à chaque pas je puisse voir paraître. En courroux, comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font ; Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, Mon flegme est philosophe autant que votre bile.

#### ALCESTE.

Mais ce flegme, monsieur qui raisonnez si bien, Ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien ? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse. Que pour avoir vos biens on dresse un artifice. Ou qu'on tâche à semer de méchans bruits de vous. Verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? PHILINTE.

Oui: je vois ces défauts, dont votre âme murmure. Comme vices unis à l'humaine nature; Et mon esprit enfin n'est pas plus offensé De voir un homme fourbe, injuste, intéressé, Que de voir des vautours affamés de carnage. Des singes malfaisans, et des loups pleins de rage.

## ALCESTE.

Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler, Sans que je sois... Morbleu! je ne veux point parler, Tant ce raisonnement est plein d'impertinence! PHILINTE.

Ma foi. vous feriez bien de garder le silence. Contre votre partie éclatez un peu moins, Et donnez au procès une part de vos soins.

ALCESTE.

Je n'en donnerai point, c'est une chose dite.

PHILINTE.

Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite ?

Qui je veux? La raison, mon bon droit, l'équité.

Aucun juge par vous ne sera visité?

ALCESTE.

Non. Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse?

PHILINTE.

J'en demeure d'accord : mais la brigue est fâcheuse, Et...

ALCESTE.

Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort, ou j'ai raison.

PHILINTE.

Ne vous y fiez pas.

ALCESTE.

Je ne remuerai point.

PHILINTE.

Votre partie est forte,

Et peut, par sa cabale, entraîner...

ALCESTE.

Il n'importe.

PHILINTE.

Vous vous tromperez.

ALCESTE.

Soit. Fen veux voir le succès, PHILINTE.

Mais...

#### ALCESTE.

J'aurai le plaisir de perdre mon procès.
PHILINTE.

Mais enfin...

ALCESTE.

Je verrai dans cette plaiderie Si les hommes auront assez d'effronterie, Seront assez méchans, scélérats et pervers, Pour me faire injustice aux yeu e l'univers.

Quel homme!

ALCESTE.

Je voudrais, m'en coûtât-il grand'chose, Pour la beauté du fait, avoir perdu ma cause.

On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, Si l'on vous entendait parler de la façon.

ALCESTE.

Tant pis pour qui rirait.

Mais cette rectitude.

Mais cette rectitude,
Que vous voulez en tout avec exactitude,
Cette pleine droiture où vous vous renfermez,
La trouvez-vous ici dans ce que vous aimez?
Je m'étonne, pour moi, qu'étant, comme il le semble,
Vous et le genre humain si fort brouillés ensemble,
Malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux,
Vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux;
Et ce qui me surprend encore davantage,
C'est cet étrange choix où votre cœur s'engage.
La sincère Eliante a du penchant pour vous,

La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux; Cependant à leurs vœux votre âme se refuse, Tandis qu'en ses liens Célimène l'amuse, De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant Semblent si fort donner dans les mœurs d'à-présent. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, Vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas, ou les excusez-vous?

ALCESTE.

Non: l'amour que je sens pour cette jeune veuve Ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve; Et je suis, quelque ardeur qu'elle m'ait pu donner, Le premier à les voir, comme à les condamner. Mais, avec tout cela, quoi que je puisse faire, Je confesse mon faible; elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer, En dépit qu'on en ait, elle se fait aimer, Sa grâce est la plus forte; et sans doute ma flamme De ces vices du temps pourra purger son âme.

PHILINTE.

Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle?

ALCESTE.

Oui, parbleu!

Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être.

Mais, si son amitié pour vous se fait paraître, D'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui ? ALCESTE.

C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui:

Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire Tout ce que là-dessus ma passion m'inspire.

Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, Sa cousine Eliante aurait tous mes soupirs; Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère, Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire.

Il est vrai; ma raison me le dit chaque jour: Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.

Je crains fort pour vos feux; et l'espoir où vous êtes Pourrait...

## SCÈNE II.

## ORONTE, ALCESTE, PHILINTE.

ORONTE, à Alceste.

J'ai su là-bas que, pour quelques emplettes Eliante est sortie, et Célimène aussi;
Mais, comme l'on m'a dit que vous étiez ici,
J'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable,
Que j'ai conçu pour vous une estime incroyable,
Et que depuis lohg-tems cette estime m'a mis
Dans un ardent désir d'être de vos amis.
Oui, mon cœur au mérite aime à rendre justice,
Et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse.
Je crois qu'un ami chaud, it de ma qualité,
N'est pas assurément pour être rejeté.
(Pendant le discours d'Oronte, Alceste est réveur, sans

faire attention que c'est à lui qu'on parle, et ne sort de sa rêverie que quand Oronte lui dit:)

C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse.

A moi, monsieur?

ORONTE.

A vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse?

ALCESTE.

Non pas. Mais la surprise est fort grande pour moi;

Et je n'attendais pas l'honneur que je reçoi.

ORONTE.

L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre, Et de tout l'univers vous la pouvez prétendre.

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

L'état n'a rien qui ne soit au-dessous Du mérite éclatant que l'on découvre en vous.

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Oui, de ma part je vous tiens préférable A tout ce que j'y vois de plus considérable.

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Sois-je du ciel écrasé si je mens! Et pour vous confirmer ici mes sentimens, Souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse, Et qu'en votre amitié je vous demande place. Touchez là, s'il vous plaît. Vous me la promettez, Votre amitié?

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Quoi! Vous y résistez?

Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire Mais l'amitié demande un peu plus de mystère; Et c'est assurément en profaner le nom Que de vouloir le mettre à toute occasion.

Avec lumière et choix cette union veut naître.

Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître; Et nous pour rions novoir telles complexions, Que tous deux du marché nous nous repentirions.

Parpleu! c'est là-dessus parler en homme sage,
Et je vous en estime encore davantage:
Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux.
Mais cependant je m'offre entièrement à vous:
S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture,
On sait qu'auprès du roi je fais quelque figure;
Il m'écoute, et dans tout il en use, ma foi,
Le plus honnêtement du monde avecque moi.
Enfin, je suis à vous de toutes les manières;
Et, comme votre esprit a de grandes lumièrec,
Je viens, pour commencer entre nous ce beau nœud,
Vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu.

ALCESTE.

Monsieur, je suis mal propre à décider la chose. Veuillez m'en dispenser.

Et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose.

ORONTE.
Pourquoi?

J'ai le défaut

D'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. ORONTE.

C'est ce que je demande; et j'aurais lieu de plainte Si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte, Vous alliez me trahir, et me déguiser rien.

ALCESTE.

Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien.

Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir... C'est une dame Qui de quelque espérance avait flatté ma flamme. L'espoir... Ce ne sont point de ces grands vers pompeux, Mais de petits vers doux, tendres et langoureux.

ALCESTE.

Nous verrons bien.

ORONTE.

L'espoir... Je ne sais si le style Pourra vous en paraître assez net et facile, Et si du choix des mots vous vous contenterez.

ALCESTE.

Nous allons voir, monsieur.

ORONTE.

Au reste, vous saurez Que je n'ai demeuré qu'un quart-d'heure à le faire. ALCESTE.

Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. oronte, lisant.

L'espoir, il est vrai, nous soulage,

Et nous berce un temps notre ennui: Mais, Philis, le triste avantage, Lorsque rien ne marche après lui.

Je suis déjà charmé de ce petit morceau.

ALCESTE, bas, à Philinte.

Quoi! vous avez le front de trouver cela beau?

Vous eûtes de la complaisance; Mais vous en deviez moins avoir, Et ne vous pas mettre en dépense, Pour ne me donner que l'espoir.

#### PHILINTE.

Ah! qu'en termes galans ces choses-là sont mises!

ALCESTE, bas, à Philinte.

Eh quoi! vil complaisant, vous louez des sottises?

S'il faut qu'une attente éternelle Pousse à bout l'ardeur de mon zèle, . Le trépas sera mon recours.

Vos soins ne m'en peuvent distraire: Belle Philis, on désespère Alors qu'on espère toujours.

#### PHILINTE.

La chute en est jolie, amoureuse, admirable.

ALCESTE, bas, à part.

La peste de ta chute! empoisonneur, au diable! En eusses-tu fait une à te casser le nez!

Je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés.

## ALCESTE, bas, à part.

Morbleu!

ORONTE, à Philinte.

Vous me flattez, et vous croyez peut-être...

Non, ie ne flatte point.

ALCESTE, bas, à part.

En! que fais-tu donc, traître? ononte, à Alceste.

Mais, pour vous, vous savez quel est notre traité: Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité.

ALCESTE.

Monsieur, cette matière est toujours délicate, Et sur le bel esprit nous aimons qu'on rous flatte. Mais un jour, à quelqu'un, dont je tairai le nom, Je disais, en voyant des vers de sa façon, Qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire

Sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire; Qu'il doit tenir la bride aux grands empressemens Qu'on a de faire éclat de tels amusemens; Et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, On s'expose à jouer de mauvais personnages.

ORONTE.

Est-ce que vous voulez me déclarer par là Que j'ai tort de vouloir...

ALCESTE.

Je ne dis pas cela.

Mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme;

Qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme;

Et qu'eut-on d'autre part cent belles qualités,

On regarde les gens par leurs méchans côtés oronte.

Est-ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire?

Je ne dis pas cela. Mais, pour ne point écrire, Je lui mettais aux yeux comme dans notre temps Cette soif a gâté de fort honnêtes gens.

ORONTE.

Est-ce que j'écris mal? et leur ressemblerais-je?

Je ne dis pas cela. Mais enfin, lui disais-je,
Quel besoin si pressant avez-vous de rimer?
Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer?
Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre,
Ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre
Croyez-moi, résistez à vos tentations.
Dérobez au public ces occupations;
Et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme
Le nom que, dans la cour, vous avez d'honnête homme
Pour prendre de la main d'un avide imprimeur
Celui de ridicule et misérable auteur.

#### ORONTE.

Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet...

C'est ce que je tâchai de lui faire comprendre.

#### ALCESTE.

Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchans modèles. Et vos expressions ne sont point naturelles.

Qu'est-ce que: Nous berce un temps notre ennui?

Et que: Rien ne marche après lui? Que: Ne vous pas mettre en dépense, Pour ne me donner que l'espoir? Et que: Philis, on désespère Alors qu'on espère toujours?

Ce style figuré, dont on fait vanité,
Sort du bon caractère et de la vérité;
Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure,
Et ce n'est point ainsi que parle la nature.
Le méchant goût du siècle en cela me fait peur:
Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur;
Et je prise bien moins tout ce que l'on admire,
Qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire:

Si le roi m'avait donné
Paris, sa grand'ville,
Et qu'il me fallût quitter
L'amour de ma mie,
Je dirais au roi Henri:
Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, oh gay!
J'aime mieux ma mie.

La rime n'est pas riche, et le style en est vieux: Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux Que ces colifichets dont le bon sens murmure, Et que la passion parle là toute pure?

> Si le roi m'avait donné Paris, sa grand'ville, Et qu'il me fallût quitter L'amour de ma mie,

Je dirais au roi Henri:
Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, oh gay!
J'aime mieux ma mie.

Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris.

(A Philinte qui rit.)

Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, J'estime plus cela que la pompe fleurie De tous ces faux brillans où chacun se récrie.

#### ORONTE.

Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bona

## ALCESTE.

Pour les trouver ainsi vous avez vos raisons: Mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres Qu'i se dispenseron, de se soumettre aux vôtres.

#### ORONTE.

Il me suffit de voir que d'autres en font cas.

### ALCESTE.

C'est qu'ils ont l'art de feindre; et moi, je ne l'ai pas. ORONTE.

Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage?

ALCESTE.

Si je louais vos vers, j'en aurais davantage.

Je me passerai fort que vons les approuviez.

Il faut bien, s'il vous plaît, que vous vous en passiez.
ORONTE.

Je voudrais bien, pour voir, que de votre manière Vous en composassiez sur la même matière.

#### ALCESTE.

Jen pourrais, par malheur. faire d'aussi méchans; Mais je me garderais de les montrer aux gens.

ORONTE.

Vous me parlez bien ferme; et cette suffisance...
ALCESTE.

Autre part que chez moi cherchez qui vous encense.

Mais, mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut.
ALCESTE.

Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut.
PHILINTE, se mettant entre eux.

Eh! messieurs, c'en est trop. Laissez cela, de grâce! ORONTE.

Ah! j'ai tort, je l'avoue, et je quitte la place.

Je suis votre valet, monsieur, de tout mon cœur.

ALCESTE.

Et moi, je suis, monsieur, votre humble serviteur.

## SCÈNE III.

## PHILINTE, ALCESTE.

#### PHILINTE.

Eh bien! vous le voyez: pour être trop sincere, Vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire; Et j'ai bien vu qu'Oronte, afin d'être flatté... ALCESTE.

Ne me parlez pas.

PHILINTE.

Mais...

ALCESTE.

Plus de société.

PHILINTE.

C'est trop...

ALCESTE.

Laissez-moi là.

PHILINTE. Si je...

ALCESTE.

Point de langage.

PHILINTE.

Mais quoi!...

ALCESTE.

Je n'entends rien.

PHILINTE.

Mais...

ALCESTE.

Encore!

PHILINTE.

On outrage...

ALCESTE.

Ah! parbleu! c'en est trop. Ne suivez point mes pas.

Vous vous moquez de moi; je ne vous quitte pas.

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE IL

# SCÈNE PREMIÈRE. ALCESTE, CÉLIMÈNE.

#### ALCESTE.

MADAME, voulez-vous que je vous parle net?
De vos façons d'agir je suis mal satisfait;
Contre elles dans mon cœur trop de bile s'assemble,
Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble.
Oui, je vous tron perais de parler autrement:
Tôt ou tard nous romprons indubitablement;
Et je vous promettrais mille fois le contraire,
Que je ne serais pas en pouvoir de le faire.

CÉLIMÈNE.

C'est pour me quereller donc, à ce que je voi, Que vous avez voulu me ramener chez moi?

ALCESTE.

Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, Ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme: Vous avez trop d'amans qu'on voit vous obséder; E: mon cœur de cela ne peut s'accommoder.

Des amans que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, Dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors?

Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre Mais un cœur à leurs vœux moins facile et moins tendre. Je sais que vos appas vous suivent en tous lieux; Mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux; Et sa douceur, offerte à qui vous rend les armes, Achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez Attache autour de vous leurs assiduités : Et votre complaisance un peu moins étendue De tant de soupirans chasserait la cohue. Mais, au moins, dites-moi, madame, par quel sort Votre Clitandre a l'heur de vous plaire si fort. Sur quel fonds de mérite et de vertu sublime Appuyez-vous en lui l'honneur de vetre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt Qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendue, avec tout le beau monde, Au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ses grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer ? Est-ce par les appas de sa vaste rheingrave Qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire et son ton de fausset Ont-ils de vous toucher su trouver le secret? CÉLIMÈNE.

Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage! Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage, Et que, dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, Il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis?

Perdez votre procès, madame, avec constance, Et ne ménagez point un rival qui m'offense.

Mais de tout l'univers vous devenez jaloux

C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.

C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, Puisque ma complaisance est sur tous épanchée; Et vous auriez plus lieu de vous en offenser Si vous me la voyiez sur un seul ramasser.

ALCESTE.

Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, Qu'ai-je de plus qu'eux tous, madame, je vous prie ? CÉLIMÈNE.

Le bonheur de savoir que vous êtes aimé.

ALCESTE.

Et quel lieu de le croire a mon cœur enflammé? CÉLIMÈNE.

Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, Un aveu de la sorte a de quoi vous suffire.

ALCESTE.

Mais qui m'assurera que, dans le même instant, Vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? CÉLIMÈNE.

Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, Et vous me traitez là de gentille personne! Eh bien! pour vous ôter d'un semblable souci, De tout ce que j'ai dit je me dédis ici, Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même : Soyez content.

#### ALCESTE.

Morbleu! faut-il que je vous aime!
Ah! que si de vos mains je rattrape mon cœur,
Je bénirai le ciel de ce rare bonheur!
Je ne le cèle pas, je fais tout mon possible
A rompre de ce cœur l'attachement terrible;
Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici,
Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi.

Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde.

Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir; et jamais Personne n'a, madame, aimé comme je fais.

En effet, la méthode en est toute nouvelle, Car vous aimez les gens pour leur faire querelle, Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, Et l'on n'a vu jamais un amour si grondeur.

#### ALCESTE.

Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. A tous nos démêlés coupons chemm, de grâce · Parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter...

## SCÈNE II.

## CÉLIMENE, ALCESTE, BASQUE.

CÉLIMÈNE.

Qu'est-ce?

BASQUE.

Acaste est là-bas.

CÉLIMÈNE.

Eh bien! faites monter.

## SCÈNE III.

## CÉLIMÈNE, ALCESTE.

#### ALCESTE.

Quoi! l'on ne peut jamais vous parler tête à tête! A recevoir le monde on vous voit toujours prête! Et vous ne pouvez pas, un seul moment de tous, Vous résoudre à souffrir de n'être pas chez vous!

CÉLIMÈNE.

Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire?

Vous avez des égards qui ne sauraient me plaire. CÉLIMÈNE.

C'est un homme à jamais ne me le pardonner, S'il savait que sa vue cût pu m'importuner.

Et que vous fait cela, pour vous gener de sorte...

Mon Dieu! de ses pareils la bienveillance importe;

Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment,
Ont gagné, dans la cour, de parler hautement.
Dans tous les entretiens on les voit s'introduire:
Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire;
Et jamais, quelqu'appui qu'on puisse avoir d'ailleurs,
On ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs.

Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi, qu'on se fonde, Vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde; Et les précautions de votre jugement..

## SCÈNE IV.

## ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.

BASQUE.

Voici Clitandre encor, madame.

ALCESTE.

Justement.

célimène.

Où courez-vous?

ALCESTE.

Je sors.

CÉLIMÈNE.

Demeurez.

ALCESTE.

Pourquoi faire?

CÉLIMÈNE.

Demeurez.

ALCESTE.

Je ne puis.

célimène. Je le veux.

ALCESTE.

Point d'affaire:

Ces conversations ne font que m'ennuyer, Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer.

Je le veux, je le veux.

ALCESTE.

Non, il m'est impossible.

CÉLIMÈNE.

Eh bien! allez, sortez, il vous est tout loisible.

## SCÈNE V.

ÉLIANTE, PHILINTE, ACASTE, CLITAN-DRE, ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.

ELIANTE, à Célimène.

Voici les deux marquis qui montent avec nous. Vous l'est-on venu dire?

célimène,

(A Basque.)

Oui... Des siéges pour tous.

(Basque donne des siéges, et sort.)

(A Alceste.)

Vous n'êtes pas sorti?

ALCESTE.

Non; mais je veux, madame, Ou pour eux, ou pour moi, faire expliquer votre âme. CÉLIMÊNE.

Taisez-vous.

ALCESTE.

Aujourd'hui, vous vous expliquerez.

Vous perdez le sens.

ALCESTE.

Point. Vous vous déclarerez. CÉLIMÈNE.

Ah!

ALCESTE.

Vous prendrez parti.

CÉLIMÈNE.

Vous vous moquez, je pense.

Non : mais vous choisirez. C'est trop de patience.

Parbleu! je viens du Louvre, où Cléonte, au levé, Madame, a bien paru ridicule achevé.

N'a-t-il point quelque ami qui pût sur ses manières D'un charitable avis lui prêter les lumières?

CÉLIMÈNE.

Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort:
Partout il porte un air qui saute aux yeux d'abord;
Et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence,
On le retrouve encor plus plein d'extravagance.

ACASTE.

Parbleu! s'il faut parler de gens extravagans, Je viens d'en essuyer un des plus fatigans; Damon le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise, Une heure au grand soleil tenu hors de ma chaise.

#### CÉLIMÈNE.

C'est un parleur étrange, et qui trouve toujours L'art de ne vous rien dire avec de grands discours: Dans les propos qu'il tient on ne voit jamais goutte; Et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute.

## ÉLIANTE, à Philinte.

Ce début n'est pas mal; et contre le prochain La conversation prend un assez bon train.

#### CLITANDRE.

Timanthe encor, madame, est un bon caractère.

C'est, de la tête aux pieds, un homme tout mystère, Qui vous jette, en passant, un coup-d'œil égaré, Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.
Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde; A force de façons il assomme le monde;
Sans cesse il a tout bas, pour rompre l'entretien, Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien; De la moindre vétille il fait une merveille, Et, jusques au bonjour, il dit tout à l'oreille.

#### ACASTE.

## Et Géralde, madame?

#### CÉLIMÈNE.

O l'ennuyeux conteur!

Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur.

Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse,

Et ne cite jamais que duc, prince, ou princesse.

La qualité l'entête, et tous ses entretiens

Ne sont que de chevaux, d'équipage et de chiens;

Il tutoie, en parlant, ceux du plus haut étage,

Et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage.

CLITANDRE.

On dit qu'avec Bélise il est du dernier bien.

Le pauvre esprit de femme, et le sec entretien!
Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre:
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire
Et la stérilité de son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain, pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs vous prenez l'assistance;
Le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud,
Sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable,
Traîne en une longueur encore épouvantable;
Et l'on demande l'heure, et l'on bâille vingt fois,
Qu'elle s'émeut autant qu'une pièce de bois.

ACASTE.

Que vous semble d'Adraste?

Ah! quel orgueil extrême!

C'est un homme gonfié de l'amour de soi-même : Son mérite jamais n'est content de la cour; Contre elle il fait métier de pester chaque jour; Et l'on ne donne emploi, charge, ni bénéfice, Qu'à tout ce qu'il se croit on ne farse injustice.

CLITANDRE.

Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hu Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? CÉLIMÈNE.

Que de son cuisinier il s'est fait un mérite, Et que c'est à sa table à qui l'on rend visite.

#### ÉLIANTE.

Il prend soin d'y servir des mets fort délicats. CÉLIMÈNE.

Oui; mais je voudrais bien qu'il ne s'y servît pas : C'est un fort méchant plat que sa sotte personne, Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu'il donne.

On fait assez de cas de son oncle Damis; Qu'en dites-vous, madame?

CÉLIMÈNE.

Il est de mes amis.

PHILINTE.

Je le trouve honnête homme, et d'un air assez sage
CÉLIMÈNE.

Oui; mais il veut avoir trop d'esprit, dont j'enrage. Il est guindé sans cesse; et, dans tous ses propos, On voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, Rien ne touche son goût, tant il est difficile! Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit, Et pense que louer n'est pas d'un bel esprit, Que c'est être savant que trouver à redire, Qu'il n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire, Et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps Il se met au-dessus de tous les autres gens. Aux conversations même il trouve à reprendre: Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre; Et, les deux bras croisés, du haut de son esprit Il regarde en pitié tout ce que chacun dit.

ACASTE.

Dieu me damne! voilà son portrait véritable.

CLITANDRE, à Célimène.

Pour bien peindre les gens vous êtes admirable.

ALCESTE.

Allons, ferme! poussez, mes bons amis de cour.
Vous n'en épargnez point, et chacun a son tour:
Cependant aucun d'eux à vos yeux ne se montre,
Qu'on ne vous voie en hâte aller à sa rencontre,
Lui présenter la main, et d'un baiser flatteur
Appuyer les sermens d'être son serviteur.

CLITANDRE.

Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse,

Il faut que le reproche à madame s'adresse.

ALCESTE.

Non, morbleu! c'est à vous; et vos ris complaisans
Tirent de son esprit tous ces traits médisans.
Son humeur satirique est sans cesse nourrie
Par le coupable encens de votre flatterie;
Et son cœur à railler trouverait moins d'appas
S'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas.
C'est ainsi qu'aux flatteurs on doit partout se prendre
Des vices où l'on voit les humains se répandre.

PHILINTE.

Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand, Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend?

Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? A la commune voix veut-on qu'il se réduise, Et qu'il ne fasse pas éclater en tous lieux L'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux? Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire: Il prend toujours en main l'opinion contraire, Et penserait paraître un homme du commun Si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charmes, Qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes; Et ses vrais sentimens sont combattus par lui Aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui.

#### ALCESTE.

Les rieurs sont pour vous, madame, c'est tout dire, Et vous pouvez pousser contre moi la satire.

#### PHILINTE.

Mais il est véritable aussi que votre esprit Se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit; Et que, par un chagrin que lui-même il avoue, Il ne saurait souffrir qu'on blâme ni qu'on loue.

#### ALCESTE.

C'est que jamais, morbleu! les hommes n'ont raison; Que le chagrin contre eux est toujours de saison, Et que je vois qu'ils sont, sur toutes les affaires, Loueurs impertinens, ou censeurs téméraires.

# Mais...

#### ALCESTE.

Non, madame, non, quand j'en devrais mourir, Vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir; Et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme Ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme.

#### CLITANDRE.

Pour moi, je ne sais pas; mais j'avouerai tout haut Que j'ai cru jusqu'ici madame sans défaut.

#### ACASTE.

De grâces et d'attraits je vois qu'elle est pourvue; Mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue.

Il frappent tous la mienne; et, loin de m'en cacher, Elle sait que j'ai soin de les lui reprocher.
Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte: A ne rien pardonner le pur amour éclate; Et je bannirais, moi, tous ces lâches amans Que je verrais soumis à tous mes sentimens, Et dont, à tous propos, les molles complaisances Donneraient de l'encens à mes extravagances.

CÉLIMÈNE.

Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs, On doit, pour bien aimer, renoncer aux douceurs, Et du parfait amour mettre l'honneur suprême A bien injurier les personnes qu'on aime.

### ÉLIANTE.

L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ces lois, Et l'on voit les amans vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, Et dans l'objet aimé tout leur devient aimable; Ils comptent les défauts pour des perfections, Et savent y donner de favorables noms. La pâle est aux jasmins en blancheur comparable; La noire à faire peur, une brune adorable; La maigre a de la taille et de la liberté; La grasse est, dans son port, pleine de majesté; La mal-propre sur soi, de peu d'attraits chargée, Est mise sous le nom de beauté négligée; La géante paraît une déesse aux yeux;

La naine, un abrégé des merveilles des cieux; L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne; La fourbe a de l'esprit; la sotte est toute bonne; La trop grande parleuse est d'agréable humeur; Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême Aime jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime.

ALCESTE.

Et moi, je soutiens, moi...

CÉLIMÈNE.

Brisons là ce discours,

Et dans la galerie allons faire deux tours. Quoi! vous vous en allez, messieurs?

CLITANDRE ET ACASTE.

Non pas, madame.

#### ALCESTE.

La peur de leur départ occupe fort votre âme! Sortez quand vous voudrez, messieurs; mais j'avertis Que je ne sors qu'après que vous serez sortis.

#### ACASTE

A moins de voir madame en être importunée, Rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. CLITANDRE.

Moi, pourvu que je puisse être au petit couché, Je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. CÉLIMÈNE. à Alceste.

C'est pour rire, je crois.

### ALCESTE.

Non, en aucune sorte.

Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qui sorte.

# SCÈNE VI.

# ALCESTE, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE, BASQUE.

BASQUE, à Alceste.

Monsieur, un homme est là, qui voudrait vous parler Pour affaire, dit-il, qu'on ne peut reculer.

ALCESTE.

Dis-lui que je n'ai point d'affaires si pressées.

Il porte une jaquette à grand'basques plissées, Avec du... d'or dessus.

CÉLIMÈNE, à Alceste.

Allez voir ce que c'est,

Ou bien faites-le entrer.

# SCÈNE VII.

ALCESTE, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE, UN GARDE DE LA MARÉCHAUSSÉE.

ALCESTE, allant au-devant du garde.

Qu'est-ce donc qu'il vous plait?

Venez monsieur.

LE GARDE.

Monsieur, j'ai deux mots à vous dire.
ALCESTE.

Vous pouvez parler haut, monsieur, pour m'en instruire. LE GARDE

Messieurs les maréchaux, dont j'ai commandement,

Vous mandent de venir les trouver promptement, Monsieur.

ALCESTE.

Qui? moi, monsieur?

LE GAEDE.

Vous-même.

ALCESTE.

Et pour quoi faire ?

PHILINTE, à Alceste.

C'est d'Oronte et de vous la ridicule affaire. CÉLIMÈNE, à Philinte.

Comment?

PHILINTE.

Oronte et lui se sont tantôt bravés Sur certains petits vers qu'il n'a pas approuvés; Et l'on veut assoupir la chose en sa naissance.

Moi, je n'aurai jamais de lâche complaisance.

Mais il faut suivre l'ordre : allons, disposez-vous.

Quel accommodement veut-on faire entre nous?

La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle

A trouver bons les vers qui font notre querelle?

Je ne me dédis point de ce que j'en ai dit,

Je les trouve méchans.

PHILINTE.

Mais, d'un plus doux esprit...

Je n'en démordrai point; les vers sont exécrables.

PHILINTE.

Vous devez faire voir des sentimens traitables. Allons, venez.

ALCESTE.

J'irai; mais rien n'aura pouvoir

De me faire dédire.

PHILINTE.

Allons vous faire voir.

ALCESTE.

Hors qu'un commandement exprès du roi me vienne De trouver bons les vers dont on se met en peine, Je soutiendrai toujours, morbleu! qu'ils sont mauvais, Et qu'un homme est pendable après les avoir faits.

(A Clitandre et Acaste, qui rient.)

Par la sambleu! messieurs, je ne croyais pas être Si plaisant que je suis.

CÈLIMÈNE.

Allez vite paraître

Où vous devez.

ALCESTE.

J'y vais, madame; et sur mes pas Je reviens en ce lieu pour vider nos débats.

FIN DU BECOND ACTR.

# ACTE IIL

# SCENE PREMIÈRE.

# CLITANDRE, ACASTE.

#### CLITANDRE

CHER marquis, je te vois l'âme bien satisfaite; Toute chose t'égaie et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux, Avoir de grands sujets de paraître joyeux?

Parbleu! je ne vois pas, lorsque je m'examine,
Où prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine.
Pai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison
Qui se peut dire noble avec quelque raison;
Et je crois, par le rang que me donne ma race,
Qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe.
Pour le cœur, dont surtout nous devons faire cas,
On sait, sans vanité, que je n'en manque pas;
Et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire
D'une assez vigoureuse et gaillarde manière.
Pour de l'esprit, j'en ai, sans doute, et du bon goût
A juger sans étude et raisonner de tout,
A faire aux nouveautés, dont je suis idolâtre
Figure de savant sur les bancs du théâtre;

Y décider en chef, et faire du fracas A tous les beaux endroits qui méritent des ah!
Je suis assez adroit; j'ai bon air, bonne mine,
Les dents belles surtout, et la taille fort fine.
Quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter,
Qu'on serait mal venu de me le disputer.
Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être,
Fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître.
Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je croi
Qu'on peut par tout pays être content de soi.

CLITANDRE.

Oui. Mais, trouvant ailleurs des conquêtes faciles

Pourquoi pousser ici des soupirs inutiles ?

Moi? Parbleu! je ne suis de taille ni d'humeur A pouvoir d'une belle essuver la froideur. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, A brûler constamment pour des beautés sévères. A languir à leurs pieds et souffrir leurs rigneurs. A chercher le secours des soupirs et des pleurs, Et tâcher par des soins d'une très-longue suite D'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits Pour aimer à crédit, et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, Je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elles; Que, pour se faire honneur d'un cœur comme le mien. Ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien; Et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances Il faut qu'à frais communs se fassent les avances.

CLITANDRE.

Tu penses donc, marquis, être fort bien ici?

ACASTE.

J'ai quelque lieu, marquis, de le penser ainsi. CLITANDRE.

Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême: 'Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même.

Il est vrai, je me flatte, et m'aveugle en effet.

Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait?

Je me flatte.

CLITANDRE.

Sur quoi fonder tes conjectures?

Je m'aveugle.

CLITANDRE.

En as-tu des preuves qui soient sûres?

Je m'abuse, te dis-ie.

CLITANDRE

Est-ce que de ses vœux

Célimène t'a fait quelques secrets aveux?

Non, je suis maltraité.

CLITANDRE.

Réponds-moi, je te prie.

Je n'ai que des rebuts.

#### CLITANDRE.

Laissons la raillerie.

Et me dis quel espoir on peut t'avoir donné.

ACASTE.

Je suis le misérable, et toi le fortuné; On a pour ma personne une aversion grande Et, quelqu'un de ces jours, il faut que je me pende. CLITANDRE.

Oh cà, veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux, Que nous tombions d'accord d'une chose tous deux? Que qui pourra montrer une marque certaine D'avoir meilleure part au cœur de Célimène, L'autre ici fera place au vainqueur prétendu. Et le délivrera d'un rival assidu?

ACASTE.

Ah! parbleu! tu me plais avec un tel langage, Et. du bon de mon cœur, à cela je m'engage. Mais, chut.

# SCÈNE II

# CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE

CÉLIMÈNE.

Encore ici!

CLITANDRE.

L'amour retient nos pas. CÉLIMÈNE.

Je viens d'ouir entrer un carrosse là-bas. Savez-vous qui c'est?

CLITANDRE.

Non

# SCÈNE III.

# CELIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE, BASQUE.

BASQUE.

Arsinoé, madame,

Monte ici pour vous voir.

CÉLIMÈNE.

Que me veut cette femme?

Eliante, là-bas, est à l'entretenir.

CÉLIMÈNE.

De quoi s'avise-t-elle? et qui la fait venir?

Pour prude consommée en tous lieux elle passe; Et l'ardeur de son zèle...

CÉLIMÈNE.

Oui, oui, franche grimace!

Dans l'âme elle est du monde; et ses soins tentent tout
Pour accrocher quelqu'un, sans en venir à bout.

Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie
Les anans déclarés dont une autre est suivie
Et son triste mérite, abandonné de tous,
Contre le siècle aveugle est toujours en courroux.

Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude
Ce que chez elle on voit d'affieuse solitude;
Et, pour sauver l'honneur de ses faibles appas,
Elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas.
Cependant un amant plairait fort à la dame:
Et même, pour Alceste, elle a tendresse d'âme.
Ce qu'il me rend de soins outrage ses attraits,

Elle veut que ce soit un vol que je lui fais; Et son jaloux dépit, qu'avec peine elle cache, En tous endroits, sous main, contre moi se détache. Enfin je n'ai rien vu de si sot, à mon gré; Elle est impertinente au suprême degié, Et...

# SCÈNE IV.

# ARSINOÉ, CÉLIMÈNE, CLITANDRE, ACASTE.

#### CÉLIMÈNE.

Ah! quel heureux sort en ce lieu vous amène?

Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine.

ARSINGÉ.

Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir.

CÉLIMÈNE.

An! mon Dieu! que je suis contente de vous voir!

(Clitandre et Acaste sortent en riant.)

# SCÈNE V.

# ARSINOÉ, CÉLIMÈNE.

# arsinoé.

Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. CÉLIMÈNE.

Voulons-nous nous asseoir?

arsino**é**.

Il n'est pas nécessaire. Madame, l'amitié doit surtout éclater

Aux choses qui le plus nous peuvent importer: Et comme il n'en est point de plus grande importance Que celles de l'honneur et de la bienséance, Je viens, par un avis qui touche votre honneur. Témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, Où sur vous du discours on tourna la matière: Et là, votre conduite avec ses grands éclats. Madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite. Votre galanterie, et les bruits qu'elle excite, Trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu. Et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre; Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre; Je vous excusai fort sur votre intention. Et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie Qu'on ne peut excuser, quoiqu'on en ait envie; Et je me vis contrainte à demeurer d'accord Que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, Qu'il prenait dans le monde une méchante face, Qu'il n'est conte fâcheux que partout on n'en fasse, Et que, si vous vouliez, tous vos déportemens Pourraient moins donner prise aux mauvais jugemens. Non que i'y croie au fond l'honnêteté biessée : Me préserve le ciel d'en avoir la pensée! Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, Et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable Pour ne pas prendre bien cet avis profitable. 16\*

Et pour l'attribuer qu'aux mouvemens secrets D'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. CÉLIMÈNE.

Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige; et, loin de le mal prendre. J'en prétends reconnaître à l'instant la faveur Par un avis aussi qui touche votre honneur: Et comme je vous vcis vous montrer mon amie En m'apprenant les bruits que de moi l'on publie. Je veux suivre à mon tour un exemple si doux En vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, Je trouvai quelques gens d'un très-rare mérite, Qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien. Firent tomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zele Ne furent pas cités comme un fort bon modèle: Cette affectation d'un grave extérieur, Vos discours éternels de sagesse et d'honneur. Vos mines et vos cris aux ombres d'indécence Que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, Et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, Vos fréquentes leçons et vos aigres censures Sur des choses qui sont innocentes et pures: Tout cela, si je puis vous parler franchement, Madame, fut blâmé d'un commun sentiment. "A quoi bon, disaient-ils, cette mine modeste, "Et ce sage dehors que dément tout le reste? "Elle est à bien prier, exacte au dernier point : "Mais elle bat ses gens, et ne les paie point.

"Dans tous les lieux dévots elle étale un grand zôle; "Mais elle met du blanc, et veut paraître belle."

Pour moi, contre chacun je pris votre défense, Et leur assurai fort que c'était médisance : Mais tous les sentimens combattirent le mien, Et leur conclusion fut que vous feriez bien De prendre moins de soin des actions des autres. Et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres; Qu'on doit se regarder soi-même un fort long temps Avant que de songer à condamner les gens: Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire Dans les corrections qu'aux autres on veut faire : Et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre, au besoin, A ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable Pour ne pas prendre bien cet avis profitable, Et pour l'attribuer qu'aux mouvemens secrets D'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. ABSINGE.

A quoi qu'en reprenant on soit assujettie,

Je ne m'attendais pas à cette répartie, Madame; et je vois bien, par ce qu'elle a d'aigreur, Que mon sincère avis vous a blessée au cœur.

### CÉLIMÈNE.

Au contraire, madame; et, si l'on était sage, Ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, Ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle

Mins ele me 225 ;-

1 . L. W.

N. J. C. E. E. E.

Fire Li. **X**: . . . Ce. Tas a.s. Tasz ... **₩**... Care in **Æ** æs ⁺.... Tas::... Sur des ... Tour Section Minnerne : ration & \* \* Et ne 800 \*Ele ex i bei Des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, Je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute; Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas Que, pour les attirer, vous n'ayez des appas.

Hélas! et croyez-vous que l'on se mette en peine
De ce nombre d'amans dont vous faites la vaine,
Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger
A quel prix aujourd'hui l'on peut les engager?
Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule,
Que votre seul mérite attire cette foule,
Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour,
Et que pour vos vertus ils vous fon tous la cour?
On ne s'aveugle point par de vaines défaites;
Le monde n'est point dupe; et j'en vois qui sont faites
A pouvoir inspirer de tendres sentimens,
Qui chez elles pourtant ne fixent point d'amans:
Et de là nous pouvons tirer des conséquences
Qu'on n'acquiert point leurs cœurs sans de grandes
avances:

Qu'aucun, pour nos beaux yeux, n'est notre soupirant, Et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire Pour les petits brillans d'une faible victoire, Et corrigez un peu l'orgueil de vos appas De traiter pour cela les gens du haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, Je pense qu'on pourrait faire comme les autres, Ne se point ménager, et vous faire bien voir Que l'on a des amans quand on en veut avoir.

#### CÉLIMÈNE.

Ayez-en donc, madame, et vovons cette affaile. Par ce rare secret efforcez-vous de plaire; Et sans...

#### ARSINOÉ.

Brisons, madame, un pareil entretien, Il pousserait trop loin votre esprit et le mien; Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre; Si mon carrosse encor ne m'obligeait d'attendre.

#### CÉLIMÈNE.

Autant qu'il vous plaira vous pouvez arrêter, Madame, et là-dessus rien ne doit vous hâter. Mais, sans vous fatiguer de ma cérémonie, Je m'en vais vous donner meilleure compagnie; Et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, Remplira mieux ma place à vous entretenir.

# SCÈNE VI.

# ALCESTE, CÉLIMÈNE, ARSINOÉ.

### CÉLIMÈNE.

Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre, Que, sans me faire tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame: elle aura la bonté D'excuser aisément mon incivilité.

# SCÈNE VII.

# ALCESTE, ARSINOÉ.

#### ARSINOÉ.

Vous voyez, elle veut que je vous entretienne

Attendant un moment que mon carrosse vienne;
Et jamais tous ses soins ne pouvaient m'offrir rien
Qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien.
En vérité, les gens d'un mérite sublime
Entraînent de chacun et l'amour et l'estime;
Et le vôtre, sans doute, a des charmes secrets
Qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts.
Je voudrais que la cour, par un regard propice,
A ce que vous valez rendît plus de justice:
Vons avez à vous plaindre; et je suis en courroux
Quand je vois, chaque jour, qu'on ne fait rien pour vous.

Moi, madame? Et sur quoi pourrais-je en rien prétendre? Quel service à l'état est-ce qu'on m'a vu rendre? Qu'ai-je fait, s'il vous plaît, de si brillant de soi, Pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi?

Tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices N'ont pas toujours rendu de ces fameux services; Il faut l'occasion ainsi que le pouvoir.

Et le mérite enfin que vous nous faites voir Devrait...

#### ALCESTE.

Mon Dieu! laissons mon mérite, de grâce! De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse? Elle aurait fort à faire, et ses soins seraient grands D'avoir à déterrer le mérite des gens.

#### ARRINGÉ.

Un mérite éclatant se déterre lui-même. Du vôtre, en bien des lieux, on fait un cas extrême; Et vous saurez de moi qu'en deux fort bons endroits Vous fûtes, hier, loué par des gens d'un grand poids,

ALCESTE.

Eh! madame, l'on loue aujourd'hui tout le monde, Et le siècle par là n'a rien qu'on ne confonde. Tout est d'un grand mérite également doué; Ce n'est plus un honneur que de se voir loué: D'éloges on regorge, à la tête on les jette, Et mon valet-de-chambre est mis dans la gazette.

#### ARSINOÉ.

Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montret mieux.

Une charge à la cour vous pût frapper les yeux. Pour peu que d'y songer vous nous fassiez les mines, On peut, pour vous servir, remuer des machines; Et j'ai des gens en main que j'emploierai pour vous, Qui vous feront à tout un chemin assez doux.

#### ALCESTE.

Et que voudriez-vous, madame, que j'y fisse?
L'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse;
Le ciel ne m'a point fait en me donnant le jour,
Une âme compatible avec l'air de la cour.
Je ne me trouve point les vertus nécessaires
Pour y bien réussir et faire mes affaires:
Etre franc et sincère est mon plus grand talent:
Je ne sais point jouer les hommes en parlant;
Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense
Doit faire en ce pays fort peu de résidence.
Hors de la cour, sans doute, on n'a pas cet appui
Et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui;
Mais on n'a pas aussi, perdant ces avantages,

Le chagrin de jouer de fort sots personnages; On n'a point à souffrir mille rebuts cruels; On n'a point à louer les vers de messieurs tels,  $\Lambda$  donner de l'encens à madame une telle, Et de nos francs marquis essuyer la cervelle.

#### ARSINOÉ.

Laissons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour:
Mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour;
Et pour vous découvrir là-dessus mes pensées,
Je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées.
Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux,
Et celle qui vous charme est indigne de vous.

### ALCESTE.

Mais, en disant cela, songez-vous, je vous prie, Que cette personne est, madame, votre amie?

Oui. Mais ma conscience est blessée en effet De souffrir plus long-temps le tort que l'on vous fait. L'état où je vous vois afflige trop mon âme, Et je vous donne avis qu'on trahit votre flamme.

### ALCESTE,

C'est me montrer, madame, un tendre mouvement; Et de pareils avis obligent un amant.

#### ARBINGÉ.

Oui, toute mon amie, elle est, et je la nomme, Indigne d'asservir le cœur d'un galant homme; Et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs.

### ALCESTE.

Cela se peut, madame; on ne voit pas les cœurs: Mais votre charité se serait bien passée De jeter dans le mien une telle pensée.

#### ARSINOÉ.

Si vous ne voulez pas être désabusé, Il faut ne vous rien dire; il est assez aisé.

#### ALCESTE.

Non. Mais sur ce sujet, quoi que l'on nous expose, Les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose; Et je voudrais, pour moi, qu'on ne me fit savoir Que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir.

### ARSINOÉ.

Eh bien! c'est assez dit; et, sur cette matière, Vous allez recevoir une pleine lumière. Oui, je veux que de tout vos yeux vous fassent foi. Donnez-moi seulement la main jusque chez moi: Là, je vous fcrai voir une preuve fidèle De l'infidélité du cœur de votre belle; Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, On pourra vous offrir de quoi vous consoler.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# ÉLIANTE, PHILINTE.

#### PHILINTE.

Non, l'on n'a point vu d'âme à manier si dure, Ni d'accommodement plus pénible à conclure : En vain de tous côtés on l'a voulu tourner, Hors de son sentiment on n'a pu l'entraîner; Et jamais différend si bizarre, je pense, N'avait de ces messieurs occupé la prudence.

- "Non, messieurs, disait-il, je ne me dédis point, "Et tomberai d'accord de tout, hors de ce point.
- "De quoi s'offense-t-il? et que veut-il me dire?
- "De quoi s'offense-t-il? et que veut-il me dire
  "Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire?
- "Que lui fait mon avis qu'il a pris de travers?
- "On peut être honnête homme, et faire mal des vers:
- "Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières,
- "Je le tiens galant homme en toutes les manières,
- "Homme de qualité, de mérite et de cœur,
- "Tout ce qu'il vous plaira, mais fort méchant auteur.
- "Je louerai, si l'on veut, son train et sa dépense,
- "Son adresse à cheval, aux armes, à la danse:
- "Mais, pour louer ses vers, je suis son serviteur

"Et, lorsque d'en mieux faire on n'a pas le bonheur,
"On ne doit de rimer avoir aucune envie,
"Qu'on n'y soit condamn's sur peine de la vie."
Enfin toute la grâce et l'accommodement
Où s'est avec effort plié son sentiment,
C'est de dire, croyant adoucir bien son style:
"Monsieur, je suis fâché d'être si difficile;
"Et, pour l'amour de vous, je voudrais, de bon cœur,
"Avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur."
Et dans une embrassade on leur a, pour conclure,
Fait vite envelopper toute la procédure.

#### ELIANTE

Dans ses façons d'agir il est fort singulier:
Mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier;
Et la sincérité dont son âme se pique
A quelque chose en soi de noble et d'héroïque.
C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui,
Et je la voudrais voir partout comme chez lui.

#### PHILINTE.

Pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne De cette passion où son cœur s'abandonne. De l'humeur dont le ciel a voulu le former, Je ne sais pas comment il s'avise d'aimer; Et je sais moins encor comment votre cousine Peut être la personne où son penchant l'incline.

### ÉLIANTE.

Cela fait assez voir que l'amour, dans les cœurs, N'est pas toujours produit par un rapport d'humeurs; Et toutes ces raisons de douces sympathies, Dans cet exemple ci, se trouvent démenties.

#### PHILINTE.

Mais croyez-vous qu'on l'aime, aux choses qu'on peut voir ?

#### ELIANTE.

C'est un point qu'il n'est pas fort aisé de savoir. Comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime ? Son cœur de ce qu'il sent n'est pas bien sûr lui-même; Il aime quelquesois sans qu'il le sache bien, Et croit aimer aussi, par sois, qu'il n'en est rien.

#### PHILINTE.

Je crois que notre ami, près de cette cousine, Trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine; Et, s'il avait mon cœur, à dire vérité, Il tournerait ses vœux tout d'un autre côté, Et, par un choix plus juste, on le verrait, madame, Profiter des bontés que lui montre votre âme.

#### ÉLIANTE.

Pour moi, je n'en fais point de façons; et je croi Qu'on doit sur de tels points être de bonne foi. Je ne m'oppose point à toute sa tendresse: Au contraire, mon cœur pour elle s'intéresse; Et st c'était qu'à moi la chose pût tenir, Moi-même à ce qu'il aime on me verrait l'unir. Mais si, dans un tel choix, comme tout se peut faire Son amour éprouvait quelque destin contrairz, S'il fallait que d'un autre on couronnât les feux, Je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux; Et le refus souffert en pareille occurrence Ne m'y ferait trouver aucune répugnance.

#### PHILINTE.

Et moi, de mon côté, je ne m'oppose pas,

Madame, à ces bontés qu'ont pour lui vos appas; Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire De ce que là-dessus, j'ai pris soin de lui dire. Mais si, par un hymen qui les joindrait eux deux, Vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux, Tous les miens tenteraient la faveur éclatante Qu'avec tant de bonté votre âme lui présente: Heureux si, quand son cœur s'y pourra dérober, Elle pouvait sur moi, madame, retomber!

ELIANTE.
Vous vous divertissez, Philinte?

PRILINTE.

Non, madame, Et je vous parle ici du meilleur de mon âme. l'attends l'occasion de m'offrir hautement, Et, de tous mes souhaits, j'en presse le moment.

# SCÈNE II.

# ALCESTE, ÉLIANTE, PHILINTE.

#### ALCESTE.

Ah! faites-moi raison, madame, d'une offense Qui vient de triompher de toute ma constance. ÉLIANTE.

Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir ?

#### ALCESTE.

J'ai ce que, sans mourir, je ne puis concevoir; Et le déchaînement de toute la nature Ne m'accablerait pas comme cette aventure. C'en est fait... Mon amour... Je ne saurais parler. ELIANTE.

Que votre esprit, un peu, tâche à se rappeler.

ALCESTE.

O juste ciel! faut-il qu'on joigne à tant de grâces Les vices odieux des âmes les plus basses!

Mais encor, qui vous peut...

ALCESTE.

Ah! tout est ruin6;

Je suis, je suis trahi, je suis assassiné! Célimène... eût-on pu croire cette nouvelle? Célimène me trompe, et n'est qu'une infidèle.

OF BANKE

Avez-vous, pour le croire, un juste fondement ? PHILINTE.

Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement; Et votre esprit jaloux prend, par fois, des chimères...

Ah! morbleu! mêlez-vous, monsieur, de vos affaires.
(A Eliante.)

C'est de sa transson n'être que trop certain, Que l'avoir, dans ma poche, écrite de sa main. Oui, madame, une lettre écrite pour Oronte A produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte; Oronte, dont j'ai cru qu'elle fuvait les soins, Et que de mes rivaux je redoutais le moins!

Une lettre peut bien tromper par l'apparence, Et n'est pas quelquefois si coupable qu'on pense.

#### ALCESTE.

Monsieur, encore un coup, laissez-moi, s'il vous plaît Et ne prenez souci que de votre intérêt.

#### ELIANTE.

Vous devez modérer vos transports; et l'outrage...

Madame, c'est à vous qu'appartient cet ouvrage; C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui Pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente Qui trahit lâchement une ardeur si constante; Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur.

#### ÉLIANTE.

Mei, vous venger! comment?

#### ALCESTE.

En recevant mon cœur.

Acceptez-le, madame, au lieu de l'infidèle: C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle; Et je la veux punir par les sincères vœux, Par le profond amour, les soins respectueux, Les devoirs empressés et l'assidu service, Dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice

Je compatis, sans doute, à ce que vous souffrez, Et ne méprise point le cœur que vous m'offrez; Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense, Et vous pourrez quitter ce désir de vengeance. Lorsque l'injure part d'un objet plein d'appas, On fait force desseins qu'on n'exécute pas: On a beau voir, pour rompre, une raison puissante; Une coupable aimée est b'entôt innocente: Tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément, Et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant.

#### ALCESTE.

Non, non, madame, non; l'offense est trop mortelle, « Il n'est point de retour, et je romps avec elle; Rien ne saurait changer le dessein que j'en fais, Et je me punirais de l'estimer jamais. La voici. Mon courroux redouble à cette approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche, Pleinement la confondre, et vous porter, après, Un cœur tout d'egagé de ses trompeurs attraits.

# SCÈNE III.

# CÉLIMÈNE, ALCESTE.

## ALCESTE, à part.

O ciel! de mes transports puis-je être ici le maître?
célimène.

### (A part.) (A Alceste.)

Ouais! Quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veulent dire et ces soupirs poussés, Et ces sombres regards que sur moi vous lancez?

#### ALCESTE.

Que toutes les horreurs dont une âme est capable A vos déloyautés n'ont rien de comparable; Que le sort, les démons, et le ciel en courroux, N'ont jamais rien produit de si méchant que vous.

### CÉLIMÈNE.

Voilà certainement des douceurs que j'admire.

#### ALCESTE.

Ah! ne plaisantez point; il n'est pas temps de rire: Rougissez bien plutôt, vous en avez raison: Et i'ai de surs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme: Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme. Par ces fréquens soupcons qu'on trouvait odieux Je cherchais le malheur qu'ont rencontré mes veux: Et, malgré tous vos soins et votre adresse à feindre, Mon astre me disait ce que j'avais à craindre. Mais ne présumez pas que, sans être vengé, Je souffre le dépit de me voir outragé. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, Que l'amour veut partout naître sans dépendance. Que jamais par la force on n'entra dans un cœur, Et que toute âme est libre à nommer son vainqueur: Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte, Si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte ; Et, rejetant mes vœux dès le premier abord, Mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort. Mais d'un aveu trompeur voir ma flamme applaudie, C'est une trahison, c'est une perfidie Qui ne saurait trouver de trop grands châtimens; Et je puis tout permettre à mes ressentimens. Oui, oui, redoutez tout après un tel outrage; Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage : Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, Mes sens par la raison ne sont plus gouvernés: Je cède aux mouvemens d'une juste colère, Et je ne réponds pas de ce que je puis faire.

#### CÉLIMÈNE.

D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement?

Oui, oui, je l'ai perdu, lorsque dans votre vue J'ai pris, pour mor malheur, le poison qui me tue, Et que i'ai cru trouver quelque sincérité Dans les traîtres appas dont je fus enchanté.

### CÉLIMÈNE.

De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? ALCESTE.

Ah! que ce cœur est double, et sait bien l'art de feindre! Mais, pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux, et connaissez vos traits; Ce billet découvert suffit pour vous confondre, Et, contre ce témoin, on n'a rien à répondre.

## CÉLIMÈNE.

Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit? ALCESTE.

Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit! CÉLIMÈNE.

Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? ALCESTE.

Quoi! vous joignez ici l'audace à l'artifice! Le désavouerez-vous, pour n'avoir point de seing? CÉLIMÈNE.

Pourquoi désavouer un billet de ma main? ALCESTE.

Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse Du crime dont, vers moi, son style vous accuse!

#### CÉLIMÈNE.

Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant!

Quoi! vous bravez ainsi ce témoin convaincant! Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour Oronte N'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte? CÉLIMÈNE.

Oronte! qui vous dit que la lettre est pour lui?

Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre, Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous vers moi moins coupable en effet?

Mais si c'est une femme à qui va ce billet, En quoi vous blesse-t-il, et qu'a-t-il de coupable?

Ah! le détour est bon, et l'excuse admirable!

Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait,

Et me voilà par là convaincu tout-à-fait.

Osez-vous recourir à ces ruses grossières?

Et croyez-vous les gens si privés de lumières?

Voyons, voyons un peu par quel biais, de quel air,

Vous voulez soutenir un mensonge si clair;

Et comment vous pourrez tourner pour une femme

Tous les mots d'un billet qui montre tant de flamme.

Ajustez, pour couvrir un manquement de foi,

Ce que je m'en vais lire...

### célimène.

Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire, Et de me dire au nez ce que vous m'osez dire.

Non, non, sans s'emporter, prenez un peu souci De me justifier les termes que voici.

Non, je n'en veux rien faire; et, dans cette occurence, Tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance.

De grâce, montrez-moi, je serai satisfait, Qu'on peut pour une femme expliquer ce billet.

Non, il est pour Oronte; et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie, J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, Et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête, Et ne me rompez pas davantage la tête.

ALCESTE, à part.

Ciel! rien de plus cruel peut-il être inventé?
Et jamais cœur fut-il de la sorte traité?
Quoi! d'un juste courroux je suis ému contre elle,
C'est moi qui me viens plaindre; et c'est moi qu'on querelle!

On pousse ma douleur et mes soupçons à bout;
On me laisse tout croire; on fait gloire de tout:
Et cependant mon cœur est encore assez lâche
Pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache,
Et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris
Contre l'ingrat objet dont il est trop épris!
(A Célimène.)

Ah! que vous savez bien ici contre moi-même,

Perfide, vous servir de ma faiblesse extrême,
Et ménager pour vous l'excès prodigieux
De ce fatal amour né de vos traitres yeux:
Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable,
Et cessez d'affecter d'être envers moi coupable.
Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent;
A vous prêter les mains ma tendresse consent
Efforcez-vous ici de paraître fidèle,
Et je m'efforcerai, moi, de vous croire telle.
CÉLIMÈNE.

Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux, Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me centraindre A descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si, mon cœur penchait d'autre côté, Je ne le dirais pas avec sincérité! Quoi! de mes sentimens l'obligeante assurance Contre tous vos soupcons ne prend pas ma défense! Auprès d'un tel garant, sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leurs voix ? Et puisque notre cœur fait un effort extrême Lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, Puisque l'honneur du sexe, ennemi de nos feux, S'oppose fortement à de pareils aveux, L'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle Doit-il impunément douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas A ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez, de tels soupcons méritent ma colère. Et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte, et veux mal à ma simplicité

De conserver encor pour vous quelque bonté: Je devrais autre part attacher mon estime, Et vous faire un sujet de plainte légitime.

Ah! traitresse, mon faible est étrange pour vous; Vous me trompez, sans doute, avec des mots si doux. Mais il n'importe, il faut suivre ma destinée: A votre foi mon âme est toute abandonnée: Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur, Et si de me trahir il aura la noirceur. CÉLIMÈNE.

Non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. ALCESTE.

Ah! rien n'est comparable à mon amour extrême; Et. dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, Il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable; Que vous fussiez réduite en un sort misérable; Que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien, Que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien; Afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice Vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, Et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour " De vous voir tenir tout des mains de mon amour. CÉLIMÈNE.

C'est me vouloir du bien d'une étrange manière! Me préserve le ciel que vous avez matière... Voici monsieur Dubois plaisamment figuré.

# SCÈNE IV.

# CÉLIMÈNE, ALCESTE, DUBOIS.

ALCESTE.

Que veut cet équipage et cet air effaré? Qu'as-:u?

DUBOIS.

Monsieur...

ALCESTE.

Eh bien?

Voici bien des mystères.

ALCESTE.

Qu'est-ce?

DUBOIS.

Nous sommes mal, monsieur, dans nos affaires.

Quoi?

DUBOIS.

Parlerai-je haut?

ALCESTE.

Oui, parle, et promptement.

N'est-il point là quelqu'un?

ALCESTE.

Ah! que d'amusement!

Veux-tu parler?

DUBOIS.

Monsieur, il faut faire retraite.

### ALCESTE.

### Comment?

DUBOIS.

Il faut d'ici déloger sans trompette.

ALCESTE.

Et pourquoi?

DUBOIS.

Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu.

ALCESTE.

La cause?

DUBOIS.

Il faut partir, monsieur, sans dire adieu.

ALCESTE.

Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage?

Par la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage.

ALCESTE.

Ah! je te casserai la tête assurément. Si tu ne veux, maraud, t'expliquer autrement.

Monsieur, un homme noir et d'habit et de mine Est venu nous laisser, jusque dans la cuisine, Un papier griffonné d'une telle façon, Qu'il faudrait, pour le lire être pis qu'un démon. C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute; Mais le diable d'enfer, je crois, n'y verrait goutte.

### ALCESTE.

Eh bien! quoi? Ce papier, qu'a-t-il à démêler, Traître, avec le départ dont tu viens me parler? DUROIS

C'est pour vous dire ici. monsieur, qu'une heure ensute Un homme, qui souvent vous vient rendre visite, Est venu vous chercher avec empressement, Et, ne vous trouvant pas, m'a chargé doucement, Sachant que je vous sers avec beaucoup de zèle, De vous dire... Attendez, comme est-ce qu'il s'appelle?

ALCESTE.

Laisse là son nom, traître, et dis ce qu'il t'a dit.

DUBOIS.

C'est un de vos amis enfin, cela suffit. Il m'a dit que d'ici votre péril vous chasse, Et que d'être arrêté le sort vous y menace.

ALCESTE.

Mais quoi! n'a-t-il voulu te rien spécifier?

ΣΰΡ∩18.

Non. Il m'a demandé de l'encre et du papier, Et vous a fait un mot, où vous pourrer, je pense, Du fond de ce mystère avoir la connaissance.

ALCESTE.

Donne-le donc.

CÉLIMÈNE.

Que peut envelopper ceci?

ALCESTE.

Je ne sais; mais j'aspire à m'en voir éclairci. Auras-tu bientôt fait, impertinent, au diable? DUBOIS, après avoir long-temps cherché le billet. Ma foi, je l'ai monsieur, laissé sur votre table.

ALCESTE.

Je ne sais qui me tient...

### CÉLIMÈNE.

Ne vous emportez pas, Et courez démèler un pareil embarras.

Il semble que le sort, quelque soin que je prenne, Ait juré d'empêcher que je vous entretienne: Mais, pour en triompher, souffrez à mon amour De vous revoir madame, avant la fin du jour.

PIN DU QUATRIÈME ACTE

# ACTE V.

# SCÉNE PREMIÈRE. ALCESTE, PHILINTE.

ALCESTE.

La résolution en est prise, vous dis-je

Mais, quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige...

Non, vous avez beau faire et beau me raisonner, Rien de ce que je dis ne me peut détourner; Trop de perversité règne au siècle où nous sommes, Et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi! contre ma partie on voit tout à la fois L'honneur, la probité, la pudeur et les lois; On publie en tous lieux l'équité de ma cause; Sur la foi de mon droit mon âme se repose: Cependant je me vois trompé par le succès, J'ai pour moi la justice, et je perds mon procès! Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire, Est sorti triomphant d'une fausseté noire! Toute la bonne foi cède à sa trahison! Il trouve, en m'égorgeant, moyen d'avoir raison, Le poids de sa grimace, où brille l'artifice,

Renverse le bon droit et tourne la justice! Il fait, par un arrêt couronner son forfait! Et non content encore du tort que l'on me fait. Il court parmi le monde un livre abominable, Et de qui la lecture est même condamnable; Un livre à mériter la dernière rigueur. Dont le fourbe a le front de me faire l'auteur! Et là-dessus on voit Oronte qui murmure. Et tâche méchamment d'appuver l'imposture! Lui, qui d'un honnête homme à la cour tient le rang. A qui je n'ai rien fait qu'être sincère et franc, Qui me vient, malgré moi, d'une ardeur empressée, Sur des vers qu'il a faits demander ma pensée : Et parce que j'en use avec honnêteté. Et ne le veux trahir lui ni la vérité. Il aide à m'accabler d'un crime imaginaire! Le voilà devenu mon plus grand adversaire! Et jamais de son cœur je n'aurai le pardon, Pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fût bon! Et 1 's hommes, morbleu! sont faits de cette sorte! C'est à ces actions que la gloire les porte! Voilà la bonne foi, le zèle vertueux, La justice et l'honneur que l'on trouve chez eux! Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge, Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge. Puisqu'entre humains ainsi vous vivez en vrais loups, Traîtres, vous ne m'aurez de ma vie avec vous.

### PHILINTE.

Je trouve un peu bien prompt le dessein où vous êtes; Et tout le mal n'est pas si grand que vous le faites. Ce que votre partie ose vous imputer

N'a point eu le crédit de vous faire arvêter; On voit son faux rapport lui-même se détruire, Et c'est une action qui pourrait bien lui nuire.

### ALCERTE.

Lui! de semblables tours il ne craint point l'éclat: Il a permission d'être franc scélérat; Et, loin qu'à son crédit nuise cette aventure, On l'en verra demain en meilleure posture.

PHILINTE.

Enfin il est constant qu'on n'a point trop donné Au bruit que contre vous sa malice a tourné; De ce côté déjà vous n'avez rien à craindre: Et pour votre procès, dont vous pouvez vous plaindre, Il vous est en justice aisé d'y revenir, Et contre cet arrêt...

### ALCESTE.

Non, je veux m'y tenir.

Quelque sensible tort qu'un tel arrêt me fasse,
Je me garderai bien de vouloir qu'on le casse;
On y voit trop à plein le bon droit maltraité,
Et je veux qu'il demeure à la postérité,
Comme une marque insigne, un fameux témoignage
De la méchanceté des hommes de notre âge.
Ce sont vingt mille francs qu'il m'en pourra coûter;
Mais pour vingt mille francs j'aurai droit de pester
Contre l'iniquité de la nature humaine,
Et de nourrir pour elle une immortelle haine.

PHILINTE.

Mais enfin...

#### ALCESTE.

Mais enfin, vos soins sont superflus.

Que pouvez-vous, monsieur, me dire là-dessus?

Aurez-vous bien le front de me vouloir en face

Excuser les horreurs de tout ce qui se passe?

PHILINTE.

Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît : Tout marche par cabale et par pur intérêt : Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte, Et les hommes devraient Atre faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peu d'équité. Pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent, dans la vie, Des movens d'exercer notre philosophie: C'est le plus bel emploi que trouve la vertu: Et si de probité tout était revêtu. Si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, La plupart des vertus nous seraient inutiles. Puisqu'on en met l'usage à pouvoir, sans ennui, Supporter dans nos droits l'injustice d'autrui: Et de même qu'un cœur d'une vertu profonde... ALCESTE.

Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde; En beaux raisonnemens vous abondez toujours: Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours La raison, pour mon bien, veut que je me retire: Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire; De ce que je dirais je ne répondrais pas; Et je me jetterais cent choses sur les bras. Laissez-moi, sans dispute, attendre Célimène. Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène; Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi; Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi.

### PHILINTE.

Montons chez Éliante, attendant sa venue. ALCESTE.

Non : de trop de soucis je me sens l'âme émue. Allez-vous-en la voir, et me laissez enfin Dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin.

C'est une compagnie étrange pour attendre; Et je vais obliger Éliante à descendre.

# SCÈNE II.

# CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.

### ORONTE.

Oui, c'est à vous de voir si, par des nœuds si doux, Madame, vous voulez m'attacher tout à vous. Il me faut de votre âme une pleine assurance: Un amant là-dessus n'aime point qu'on balance. Si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir, Vous ne devez point feindre à me le faire voir: Et la preuve, après tout, que je vous en demande, C'est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende; De le sacrifier, madame, à mon amour, Et de chez vous enfin le bannir des ce jour. CÉLIMÈNE.

Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite. Vous à qui j'ai tant vu parler de son mérite? ORONTE.

Madame, il ne faut point ces éclaircissemens: Il s'agit de savoir quels sont vos sentimens.

Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre; Ma résolution n'attend rien que la vôtre.

ALCESTE, sortant du coin où il était.

Oui, monsieur a raison; madame, il faut choisir,
Et sa demande ici s'accorde à mon désir.

Pareille ardeur me presse, et même soin m'amène;
Mon amour veut du vôtre une marque certaine:
Les choses ne sont plus pour traîner en longueur,
Et voici le moment d'expliquer votre cœur.

ORONTE.

Je ne veux point, monsieur, d'une flamme importune Troubler aucunement votre bonne fortune.

### ALCESTE

Je ne veux point, monsieur, jaloux ou non jaloux, Partager de son cœur rien du tout avec vous.

Si votre amour au mien lui semble préférable...
ALCESTE.

Si du moindre penchant elle est pour vous capable...
ORONTE.

Je jure de n'y rien prétendre désormais.

ALCESTE.

Je jure hautement de ne la voir jamais.

ORONTE.

Madame, c'est à vous de parler sans contrainte.

Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte.

ORONTE.

Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos vœux.

Vous n'avez qu'à trancter, et choisir de nous deux.

### ORONTE.

Quoi! sur un pareil choix vous semblez être en peine! ALCESTE

Quoi! votre âme balance, et paraît incertaine? CÉLIMÈNE

Mon Dieu! que cette instance est là hors de saison! Et que vous témoignez tous deux peu de raison! Je sais prendre parti sur cette préférence. Et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance: Il n'est point suspendu, sans doute, entre vous deux, Et rien n'est sitôt fait que le choix de nos vœux Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte A prononcer en face un aveu de la sorte: Je trouve que ces mots, qui sont désobigeans, Ne se doivent point dire en présence des gens; Qu'un cœur de son penchant donne assez de lumière. Sans qu'on nous fasse aller jusqu'à rompre en visière Et qu'il suffit enfin que de plus doux témoins Instruisent un amant du malheur de ses soins.

### ORONTE.

Non, non, un franc aveu n'a rien que j'appréhende, J'y consens pour ma part.

### ALCESTE.

Et moi, je le demande; C'est son éclat surtout qu'ici j'ose exiger, Et je ne prétends point vous voir rien ménager. Conserver tout le monde est votre grande étude: Mais plus d'amusement, et plus d'incertitude; Il faut vous expliquer nettement là-dessus, Ou bien pour un arrêt je prends votre refus Je saurai, de ma part, expliquer ce silence

Et me tiendrai pour dit tout le mal que j'en pense. ORONTE.

Je vous sais fort bon gré, monsieur, de ce courroux, Et je lui dis ici même chose que vous.

Que vous me fatiguez avec un tel caprice! Ce que vous demandez a-t-il de la justice? Et ne vous dis-je pas quel motif me retient? J'en vais prendre pour juge Éliante qui vient.

# SCÈNE III.

# ÉLIANTE, PHILINTE, CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.

### CÉLIMÈNE.

Je me vois, ma cousine, ici persécutée
Par des gens dont l'humeur y paraît concertée.
Ils veulent, l'un et l'autre, avec même chaleur,
Que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur;
Et que, par un arrêt qu'en face il me faut rendre,
Je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut prendre.
Dites-moi si jamais cela se fait ainsi.

### ÉLIANTE.

N'allez point là-dessus me consulter ici: Peut-être y pourriez-vous être mal adressée, Et je suis pour les gens qui disent leur pensée.

ORONTE.

Madame, c'est en vain que vous vous défendez.

ALCESTE.

Tous vos détours ici seront mal secondés.

ORONTE.

Il faut, il faut parler, et lâcher la balance.

Il ne faut que poursuivre à garder le silence. ORONTE.

Je ne veux qu'un seul mot pour finir nos débats.

ALCESTE.

Et moi, je vous entends, si vous ne parlez pas

# SCÈNE IV.

ARSINOÉ, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE, ACASTE, CLITANDRE, ORONTE.

ACASTE, à Célimène.

Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire, Eclaireir avec vous une petite affaire.

CLITANDRE, à Oronte et à Alceste.

Fort à propos, messieurs, vous vous trouvez ici; Et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi.

ARSINOÉ, à Célimène.

Madame, vous serez surprise de ma vue.

Mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue:
Tous deux ils m'ont trouvée, et se sont plaints à moi
D'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi.
J'ai du fond de votre âme une trop haute estime
Pour vous croire jamais capable d'un tel crime;
Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts,
Et, l'amitié passant sur de petits discords,
J'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie
Pour vous voir vous laver de cette calomnie.

### ACASTE.

Oui, madame, voyons d'un esprit adouci Comment vous vous prendrez à soutenir ceci. Cette lettre par vous est écrite à Clitandre.

CLITANDRE.

Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre.

ACASTE, à Oronte et à Alceste.

Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, Et je ne doute pas que sa civilité

A connaître sa main n'ait trop su vous instruire. Mais ceci vaut assez la peine de le lire:

Vous êtes un étrange homme, Clitandre, de condamner mon enjouement, et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste; et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Notre grand flandrin de vicomte...

Il devrait être ici.

Notre grand flandrin de vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne saurait me revenir; et, depuis que je l'ai vu, trois quarts-d'heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis...

C'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité.

Pour le petit marquis, qui me tint hier long-temps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne, et ce sont de ces mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme aux rubans verts...

(A Alceste.)

A vous le dé, monsieur.

Pour l'homme aux rubans verts, il me divertit quelquesois avec ses brusqueries et son chagrin bourru; mais il est cent momens où je le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme au sonnet...

(A Oronte.)

Voici votre paquet.

Et pour l'homme au sonnet, qui s'est jeté dans le bel esprit, et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit; et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez; que je vous trouve à dire plus que je ne voudrais, dans toutes les parties où l'on m'entraîne; et que c'est un merveilleux assaisonnement aux plaisirs qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime.

CLITANDRE.

Me voici maintenant, moi.

Votre Clitandre, dont vous me parlez, et qui fait tant le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurais de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime, et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez, pour être raisonnable, vos sentimens contre les siens; et voyez-moi le plus que vous

pourrez, pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédée.

D'un fort beau caractère on voit là le modèle, Madame, et vous savez comment cela s'appelle. Il suffit. Nous allons, l'un et l'autre, en tous lieux Montrer de votre cœur le portrait glorieux.

### ACASTE.

Faurais de quoi vous dire, et belle est la matière:
Mais je ne vous tiens pas digne de ma colère;
Et je vous ferai voir que les petits marquis
Ont, pour se consoler, des cœurs de plus haut prix.

# SCÈNE V.

# CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ARSINOÉ, ALCESTE, ORONTE, PHILINTE.

### ORONTE.

Quoi! de cette façon je vois qu'on me déchire,
Après tout ce qu'à moi je vous ai vu m'écrire!
Et votre cœur, paré de beaux semblans d'amour,
A tout le genre humain se promet tour-à-tour!
Allez, j'étais trop dupe, et je vais ne plus l'être;
Vous me faites un bien, me faisant vous connaître:
J'y profite d'un cœur qu'ainsi vous me rendez,
Et trouve ma vengeance en ce que vous perdez.
(A Alceste.)

Monsieur, je ne fais plus d'obstacle à votre flamme, Et vous pouvez conclure affaire avec madame.

# SCÈNE VI.

# CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ARSINOÉ, ALCESTE, PHILINTE.

ARSINOÉ, à Célimène.

Certes, voilà le trait du monde le plus noir;
Je ne m'en saurais taire, et me sens émouvoir.
Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres?
Je ne prends point de part aux intérêts des autres;
(montrant Alceste.)

Mais monsieur, que chez vous fixait votre bonheur, Un homme comme lui, de mérite et d'honneur, Et qui vous chérissait avec idolâtrie, Devait-il

### ALCESTE.

Laissez-moi, madame, je vous prie,
Vider mes intérêts moi-même là-dessus;
Et ne vous chargez point de ces soins superflus.
Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle,
Il n'est point en état de payer ce grand zèle;
Et ce n'est pas à vous que je pourrai songer,
Si par un autre choix je cherche à me venger.

ARBINOS.

Eh! croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette pensée, Et que de vous avoir on soit tant empressée? Je vous trouve un esprit bien plein de vanité, Si de cette créance il peut s'être flatté. Le rebut de madame est une marchandise Dont on aurait grand tort d'être si fort éprise. Détrompez-vous, de grâce, et portez-le moins haut. Ce ne sont pas des gens comme moi qu'il vous faut: Vous prez bien encere de soupirer pour elle : Et je brule de voir une union si belle.

# SCÈNE VII.

# CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE.

## ALCESTE, à Célimène.

Eh bien! je me suis tu, malgré ce que je voi, Et j'ai laissé parler tout le monde avant moi. Ai-je pris sur moi-même un assez long empire? Et puis-je maintenant...

### CÉLIMÈNE.

Oui, vous pouvez tout dire;
Vous en êtes en droit, lorsque vous vous plaindrez,
Et de me reprocher tout ce que vous voudrez.
J'ai tort, je le confesse, et mon âme confuse
Ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse.
J'ai des autres ici méprisé le courroux;
Mais je tombe d'accord de mon crime envers vous.
Votre ressentiment, sans doute, est raisonnable;
Je sais combien je dois vous paraître coupable,
Que toute chose dit que j'ai pu vous trahir,
Et qu'enfin-vous avez sujet de me hair.
Faites-le, j'y consens.

### ALCESTE.

Eh! le puis-je, traîtresse? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse? Et, quoiqu'avec ardeur je veuille vous hair, Trouvé-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir? (A Eliante et à Philinte.)

Vous voyez ce que peut une indigne tendresse,

Et je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse.

Mais, à vous dire vrai, ce n'est pas encore tout,

Et vous allez me voir la pousser jusqu'au bout,

Montrer que c'est à tort que sages on nous nomme,

Et que dans tous les cœurs il est toujours de l'homme.

(A Célimène.)

(A Cettmene.)
Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits:
J'en saurai, dans mon âme, excuser tous les traits,
Et me les couvrirai du nom d'une faiblesse
Où le vice du temps porte votre jeunesse,
Pourvu que votre cœur veuille donner les mains
Au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains,
Et que dans mon désert, où j'ai fait vœu de vivre,
Vous soyez, sans tarder, résolue à me suivre.
C'est par là seulement que, dans tous les esprits,
Vous pouvez réparer le mal de vos écrits,
Et qu'après cet éclat qu'un noble cœur abhorre
Il peut m'être permis de vous aimer encore.

### CÉLIMÈNE.

Moi, renoncer au monde avant que de vieillir! Et dans votre désert aller m'ensevelir!

### ALCESTE.

Et, s'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde, Que vous doit importer tout le reste du monde? Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contens?

## célimène.

La solitude effraie une âme de vingt ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, Pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Si le don de ma main peut contenter vos vœux, Je pourrai me résoudre à serrer de tels nœuds; Et l'hymen...

### ALCESTE.

Non, mon cœur à présent vous déteste, Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste. Puisque vous n'êtes point, en des liens si doux, Pour trouver tout en moi comme moi tout en vous, Allez, je vous refuse; et ce sensible outrage De vos indignes fers pour jamais me dégage.

# SCENE VIII.

# ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE.

## ALCESTE, à Eliante.

Madame, cent vertus ornent votre beauté,
Et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité;
De vous, depuis long-temps, je fais un cas extrême:
Mais laissez-moi toujours vous estimer de même;
Et souffrez que mon cœur, dans ses troubles divers,
Ne se présente point à l'honneur de vos fers:
Je m'en sens trop indigne, et commence à connaître
Que le ciel pour ce nœud ne m'avait point fait naître
Que ce serait pour vous un hommage trop bas
Que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas;
Et qu'enfin...

### ÉLIANTE.

Vous pouvez suivre cette pensée Ma main de se donner n'est pas embarrassée; Et voilà votre ami, sans trop m'inquiéter, Qui, si je l'en priais, la pourrait accepter.

### PHILINTE.

Ah! cet honneur, madame, est toute mon envie Et j'v sacrifierais et mon sang et ma vie.

### ALCESTE.

Puissiez-vous, pour goûter de vrais contentemens, L'un pour l'autre à jamais garder ces sentimens! Trahi de toutes parts, accablé d'injustices, Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices. Et chercher sur la terre un endroit écarté Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.

### PHILINTS.

Allons, madame, allons employer toute chose Pour rompre le dessein que son cœur se propose.

PIM DU MIRANTEROPE.

# LES FEMMES SAVANTES,

COMÉDIE EN CINQ ACTES.

1672.

# PERSONNAGES.

CHRYSALE, bourgeois.

PHILAMINTE, femme de Chrysale.

ARMANDE, filles de Chrysale et de
HENRIETTE, frère de Chrysale.

BÉLISE, sœur de Chrysale.

CLITANDRE, amant d'Henriette.

TRISSOTIN, bel-esprit.

VADIUS, savant.

MARTINE, servante.

LÉPINE, valet de Chrysale.

JULIEN, valet de Vadius.

UN NOTAIRE.

(La scène est à Paris, dans la maison de Chrysale.)

# LES FEMMES SAVANTES.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE. ARMANDE, HENRIETTE.

### ARMANDE.

Quoi! le beau nom de fille est un titre, ma sœur, Dont vous voulez quitter la charmante douceur! Et de vous marier vous osez faire fête! Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête! HENRIETTE.

Oui, ma sœur.

### ARMANDE.

Ah! ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? HENRIETTE.

Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, Ma sœur...

ARMANDE.

Ah! mon Dieu! fi!

# HENRIETTE. Comment?

ARMANDE.

Ah! fi! vous dis-je.

Je vois que votre esprit ne peut être guéri Du fol entêtement de vous faire un mari: Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre: Votre visée au moins n'est pas mise à Clitandre.

Et par quelle raison n'y serait-elle pas?

Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas?

ARMANDE.

Non: mais c'est un dessein qui serait malhonnête Que de vouloir d'une autre enlever la conquête; Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré Que Clitandre ait pour moi hautement soupiré.

Oui: mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, Et vous ne tombez point aux bassesses humaines; Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, Et la philosophie a toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, Que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre?

Cet empire que tient la raison sur les sens Ne fait pas renoncer aux douceurs des encens; Et l'on peut pour époux refuser un mérite Que pour adorateur on veut bien à sa suite,

Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections

Il n'ait continué ses adorations; Et je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme, Ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme.

Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité Trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous, pour vos yeux sa passion bien forte, Et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte?

Il me le dit, ma sœur; et, pour moi, je le croi.

Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi; Et croyez, quand il dit qu'il me quiete et vous aime, Qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même.

### HENRIETTE.

Je ne sais; mais enfin, si c'est votre plaisir Il nous est bien aisé de nous en éclaircir; Je l'aperçois qui vient; et, sur cette matière, Il pourra nous donner une pleine lumière.

# SCÈNE II.

# CLITANDRE, ARMANDE, HENRIETTE.

### HENRIETTE.

Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, Entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, Découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre Qui de nous à vos vœux est en droit de prétendre.

### ARMANDE.

Non, non, je ne veux point à votre passion Imposer la rigueur d'une explication: Je ménage les gens, et sais comme embarrasse Le contraignant effort de ces aveux en face.

Non, madame, mon cœur, qui dissimule peu, Ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette; Et j'avoûrai tout haut d'une âme franche et nette, Que les tendres liens où je suis arrêté.

(montrant Henrictte.)

Mon amour et mes vœux, sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte; Vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs Vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs: Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle. Mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leur joug cent mépris différens; Ils régnaient sur mon âme en superbes tyrans; Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, Des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes.

(Montrant Henriette.)

Je les ai rencontrés, madame, dans ces yeux, Et leurs traits à jamais me seront précieux D'un regard pitovable ils ont si ché mes larmes. Et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rares bontés m'ont si bien su toucher. Qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher: Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, De ne vouloir tenter nul effort sur ma flanıme. De ne point essayer à rappeler un cœur Résolu de mourir dans cette douce ardeur.

# COMEDIE

### ARMANDE.

Eh! qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, Et que de vous enfin si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer. Et bien impertinent de me le déclarer.

### HENRIETTE.

Eh! doucement, ma sœur. Où donc est la morale Qui sait si bien régir la partie animale, Et retenir la bride aux efforts du courroux.

### ARMANDE

Mais vous, qui m'en parlez, où la pratiquez-vous, De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître Sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être? Sachez que le devoir vous soumet à leurs lois. Qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix Qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême. Et qu'il est criminel d'en disposer vous-même.

### HENRIETTE.

Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir De m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur sur vos lecons veut régler sa conduite: Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuver votre amour De l'agrément de ceux dont j'ai recu le jour. Faites-vous, sur mes vœux un pouvoir légitime, Et me donnez moyen de vous aimer sans crime.

### CLITANDRE.

J'y vais de tous mes soins travailler hautement; Et j'attendais de vous ce doux consentement.

### ARMANDE.

Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine

A vous imaginer que cela me chagrine.

### HENRIETTE,

Moi, ma sœur! point du tout. Je sais que sur vos sens Les droits de la raison sont toujours tout-puissans, Et que, par les leçons qu'on prend dans la sagesse, Vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je croi Qu'ici vous daignerez vous employer pour moi, Appuyer sa demande, et, de votre suffrage, Presser l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite; et, pour y travailler...

### ARMANDE

Votre petit esprit se mêle de railler; Et d'un cœur qu'on vous jette on vous voit toute fière.

Tout jeté qu'est ce cœur il ne vous déplaît guère; Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, Ils prendraient aisément le soin de se baisser.

### ARMANDE

A répondre à cela je ne daigne descendre; Et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre.

C'est fort bien fait à vous; et vous nous faites voir Des modérations qu'on ne peut concevoir.

# SCÈNE III.

CLITANDRE, HENRIETTE.

### HENRIETTE.

Votre sıncère aveu ne l'a pas peu surprise.

### CLITANDRE.

Elle mérite assez une telle franchise; Et toutes les hauteurs de sa folle fierté Sont dignes, tout au moins, de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, Madame...

### HENRIETTE.

Le plus sûr est de gagner ma mère.

Mon père est d'une humeur à consentir à tout;

Mais il met peu de poids aux choses qu'il résout;

Il a reçu du ciel certaine bonté d'âme

Qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme.

C'est elle qui gouverne; et, d'un ton absolu,

Elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu.

Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante

Une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante,

Un esprit qui, flattant les visions du leur,

Vous pût de leur estime attirer la chaleur.

### CLITANDRE.

Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, Même dans votre sœur, flatter leur caractère; Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout: Mais je ne lui veux point la passion choquante De se rendre savante afin d'être savante; Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, Elle sache ignorer les choses qu'elle sait: De son étude enfin je veux qu'elle se cache, Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, Sans citer les auteurs, sans dire de grands mots, Et clouer de l'esprit à ses moindres propos.

Je respecte beaucoup madame votre mère,
Mais je ne puis du tout approuver sa chimère,
Et me rendre l'écho des choses qu'elle dit,
Aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit.
Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme;
Et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme,
Qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprita
Un benêt dont partout on siffle les écrits,
Un pédant dont on voit la plume libérale
D'officieux papiers fournir toute la halle.

### HENRIETTE.

Ses écrits, ses discours, tout m'en semble ennuyeux, Et je me trouve assez votre goût et vos yeux. Mais, comme sur ma mère il a grande puissance, Vous devez vous forcer à quelque complaisance Un amant fait sa cour où s'attache son cœur, Il veut de tout le monde y gagner la faveur Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire, Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.

### CLITANDRE.

Oui, vous avez raison; mais monsieur Trissotin M'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages, A me déshonorer en prisant ses ouvrages; C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, Et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis, dans le fatras des écrits qu'il nous donne, Ce qu'étale en tous lieux sa pédante personne, La constante hauteur de sa présomption, Cette intrépidité de bonne opinion, Cet indolent état de confiance extrême

Qui le rend en tout temps si content de soi-même, Qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, Qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, Et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée Contre tous les honneurs d'un général d'armée.

### HENRIETTE.

C'est avoir de bons yeux que de voir tout cela.

Jusques à sa figure encor la chose alla,
Et je vis, par les vers qu'à la tête il nous jette,
De quel air il fallait que fût fait le poète;
Et j'en avais si bien deviné tous les traits,
Que, rencontrant un homme un jour dans le pa.ais,
Je gageai que c'était Trissotin en personne,
Et je vis qu'en effet la gageure était bonne.
HENRIETTE.

### Quel conte!

### CLITANDRE.

Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante; agréez, s'il vous plaît, Que mon cœur lui déclare ici notre mystère, Et gagne sa faveur auprès de votre mère.

# SCÈNE IV.

# BÉLISE, CLITANDRE.

### CLITANDRE.

Souffrez, pour vous parler, madame, qu'un amant Prenne l'occasion de cet heureux moment, Et se découvre à vous de la sincère flamme...

### RÉLISE.

Ahltout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amans, Contentez-vous des veux pour vos seuls truchemens; his Et ne m'expliquez point par un autre langage Des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas; Mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, Tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes; Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, Pour jamais de ma vue il vous faut exiler.

CLITANDRE.

Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme; Et je viens ardemment conjurer vos bontés De seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. RÉLISE.

Ah! certes, le détour est d'esprit, je l'avoue: Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue: Et, dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, Je n'ai rien rencontré de plus ingénieux.

# CLITANDRE.

Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame; Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, Aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur; Henriette me tient sous son aimable empire, Et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup; et tout ce que je veux, C'est que vous y daigniez favoriser mes vœux.

### BÉLISE.

Je vois où doucement veut aller la demande, Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est adroite; et, pour n'en point sortir, Aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir Je dirai qu'Henriette à l'hymen est rebelle, Et que, sans rien prétendre, il faut brûler pour elle.

Et! madame, à quoi bon un pareil embarras?

Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas?

BÉLISE.

Mon Dieu! point de façons. Cessez de vous défendre De ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour Dont s'est adroitement avisé votre amour, Et que, sous la figure où le respect l'engage, On veut bien se résoudre à souffrir son hommage, Pourvu que ses transports, par l'honneur éclairés, N'offrent à mes autels que des vœux épurés.

CLITANDRE.

Mais...

### BÉLISE.

Adieu. Pour ce coup, ceci doit vous suffire; Et je vous ai plus dit que je ne voulais dire.

Mais votre erreur...

### BÉLISE.

Laissez. Je rougis maintenant; Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant.

Je veux être pendu, si je vous aime; et sage...

BÉLISE.

Non, non, je ne veux rien entendre davantage.

# SCÈNE V.

### CLITANDRE.

Diantre soit de la folle avec ses visions!

A-t-on rien vu d'égal à ses préventions?

Allons commettre un autre au soin que l'on me donne,

Et prenons le secours d'une sage personne.

PIM DU PREMIER ACTS.

## ACTE IL

# SCÈNE PREMIÈRE.

ARISTE, quittant Clitandre, et lui parlant encore.

Ou, je vous porterai la réponse au plus tôt; J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à dire! Et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire! Jamais...

# SCÈNE II.

# CHRYSALE, ARISTE.

ARISTE.

Ah! Dieu vous gard', mon frère!

CHRYSALE.

Et vous ausse

### Mon frare!

ARISTE

Savez-vous ce qui m'amène ici? CHRYSALE.

Non; mais, si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre.

Depuis assez long-temps vous connaissez Clitandre?

#### CHRYSALE.

Sans doute, et je le vois qui fréquente chez nous.

En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous ? CHRYSALE.

D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite; Et je vois peu de gens qui soient de son mérite.

Certain désir qu'il a conduit ici mes pas; Et je me réjouis que vous en fassiez cas-

CHRYSALE.

Je connus feu son père en mon voyage à Rome.

Fort bien.

#### CHRYSALE.

C'était, mon frère, un fort bon gentilhomme.

On le dit.

#### CHRYSALE.

Nous n'avions alors que vingt-huit ans Et nous étions, ma foi, tous deux de verts galans.

Je le crois.

#### CHRYSALE.

Nous donnions chez les dames romaines; Et tout le monde, là, parlait de nos fredaines; Nous faisions des jaloux.

#### ARISTE.

Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux.

# SCÈNE III.

BÉLISE, entrant doucement, et écoutant; CHRYSALE, ARISTE.

#### ARISTE.

Clitandre auprès de vous me fait son interprète, Et son cœur est épris des grâces d'Henriette.

Quoi! de ma fille?

#### ARISTE.

Oui : Clitandre en est charmé; Et je ne vis jamais amant plus enflammé.

BÉLISE. à Ariste.

Non, non, je vous entends. Vous ignorez l'histoire; Et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire.

ARISTE.

Comment, ma sœur ?

BÉLISE.

ARISTE.

Clitandre abuse vos esprits. Et c'est d'un autre objet que son cœur est épris.

Vous raillez. Ce n'est pas Henriette qu'il aime ?

Non, j'en suis assurée.

ariste.

Il me l'a dit lui-même.

RÉLIER.

Eh, oui!

ARISTE.

Vous me voyez, ma sœur, chargé par lui

D'en faire la demande à son père aujourd'hui.

Fort bien!

ARISTE.

Et son amour même m'a fait instance De presser les momens d'une telle alliance.

BÉLISE.

Encor mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, Un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, A couvrir d'autres feux dont je sais le mystère; Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur.

ARISTE

Mais, puisque vous savez tant de chores, ma sœur, Dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aims nélles

Vous le voulez savoir?

ARISTE.

Oui. Quoi?

ARISTE.

Moi.

Vous?

BÉLISE.

Moi-même.

ARISTE.

Hai, ma sœur?

bélise.

Qu'est-ce donc que veut dire ce hai? Et qu'a de surprenant le discours que je fai? On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire Qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycidas, Peuvent bien faire voir qu'on a quelques appas.

Ces gens vous aiment?

BÉLISE.

Oui, de toute leur puissance.

ARISTE.

Ils vous l'ont dit?

BÉLISE.

Aucun n'a pris cette licence;
Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour,
Qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour.
Mais, pour m'offrir leur cœur et vouer leur service,
Les muets truchemens ont tous fait leur office.

ARISTE.

On ne voit presque point céans venir Damis.

C'est pour me faire voir un respect plus soumis.

De mots piquans partout Dorante vous outrage.

BÉLISE.

Ce sont emportemens d'une jalouse rage.

Claonte et Lycidas ont pris femme tous deux.

C'est par un désespoir où j'ai réduit leurs feux.

ARISTE.

Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. CHRYSALE, à Bélise.

De ces chimères-là wous devez vous défaire

#### BÉLISE.

Ah! chimères! Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi! Vraiment, chimères est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères; Et je ne savais pas que j'eusse des chimères.

# SCÈNE IV.

# CHRYSALE, ARISTE.

#### CHRYSALE.

Notre sœur est folle, oui.

#### ARISTE.

Cela croît tous les jours.

Mais, encore une fois, reprenons le discours.

Clitandre vous demande Henriette pour femme; Voyez quelle réponse on doit saire à sa stamme.

#### CHRYSALE.

Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur, Et tiens son alliance à singulier honneur.

#### ARISTE.

Vous savez que de biens il n'a pas l'abondance,. Que...

#### CHRYSALE.

C'est un intérêt qui n'est pas d'importance; Il est riche en vertus, cela vaut des trésors: Et puis, son père et moi n'étions qu'un en deux corps.

Parlons à votre femme, et voyons à la rendre Favorable...

#### CHRYSALE.

Il suffit, je l'accepte pour gendre.

Oui; mais pour appuyer votre consentement, Mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons...

#### CHRYSALE.

Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme, et prends sur moi l'affaire.

Mais...

#### CHRYSALE.

Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je la vais disposer aux choses, de ce pas.

ARISTE.

Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette, Et reviendrai savoir...

#### CHRYSALE.

C'est une affaire faite; Et je vais à ma femme en parler sans délai.

# SCÈNE V.

## CHRYSALE, MARTINE.

#### MARTINE.

Me voilà bien chanceuse! Hélas! l'an dit bien vrai, Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage; Et service d'autrui n'est pas un héritage.

#### CHRYSALE.

Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine?

#### MARTINE.

Ce que j'ai?

CHRYSALE.

Oui.

MARTINE.

J'ai que l'an me donne aujourd'hui mon conge, Monsieur.

CHRYSALE.

Votre congé?

MARTINE.

Oui. Madame me chasse.

CHRYSALE.

Je n'entends pas cela. Comment?

MARTINE.

On me menace,

Si je ne sors d'ici, de me bailler cent coups.

CHRYSALE.

Non, vous demeurerez; je suis content de vous. Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude; Et je ne veux pas, moi...

# SCÈNE VI.

PHILAMINTE, BÉLISE, CHRYSALE, MARTINE.

PHILAMINTE, apercevant Martine.

Quoi! je vous vois, maraude!

Vite, sortez, friponne; allons, quittez ces lieux; Et ne vous présentez jamais devant mes yeux. CHRYSALE.

Tout doux.

PHILAMINTE.

Non, c'en est fait.

CHRYSALE.

Eh!

PHILAMINTE.

Je veux qu'elle sorte.

CHRYSALE.

Mais qu'a-t-elle commis, pour vouloir de la sorte...
PHILAMINTE.

Quoi! vous la soutenez?

CHRYSALE.

En aucune facon.

PHILAMINTE.

Prenez-vous son parti contre moi?

CHRYSALE.

Mon Dieu! non:

Je ne fais seulement que demander son crime.

PHILAMINTE.

Suis-je, pour la chasser, sans cause légitime

Je ne dis pas cela; mais il faut, de nos gens...

Non elle sortira, vous dis-je, de céans.

Eh bien! oui. Vous dit-on quelque chose là-contre?
PHILAMINTE.

Je ne veux point d'obstacle aux désirs que je montre.

D'accord.

#### PHILAMINTE.

Et vous devez, en raisonnable époux, Etre pour moi contre elle, et prendre mon courroux.

(Se tournant vers Martine.)

Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, Coquine; et votre crime est indigne de grâce.

MARTINE.

Qu'est-ce donc que j'ai fait?

CHRYSALE, bas.

Ma foi, je ne sais pas.

PHILAMINTE.

Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas.

A-t-elle, pour donner matière à votre haine, Cassé quelque miroir, ou quelque porcelaine?

Voudrais-je la chasser, et vous figurez-vous Que pour si peu de chose on se mette en courroux? CHRYBALE.

(A Martine.) (A Philaminte.)

Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable?
PHILAMINTE.

Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable?

Est-ce qu'elle a laissé, d'un esprit négligent,
Dérober quelque aiguière ou quelque plat d'argent?

PHILAMINTE.

Cela ne serait rien.

CHRYSALE, à Martine.
Oh! oh! Peste, la belle!

(A Philaminte.)

Quoi! l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle?
PHILAMINTE.

C'est pis que tout cela.

CHRYSALE.

Pis que tout cela?

Pis.

CHRYSALE.

(A Martine.)

(A Philaminte.)

Comment! diantre, friponne! Euh! a-t-elle commis...

Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, Après trente leçons, insulté mon oreille Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas Qu'en termes décists condamne Vaugelas.

CHRYSALE.

Est-ce là...

PHILAMINTE.

Quoi! toujours, malgré nos remontrances, Heurter le fondement de toutes les sciences, La grammaire, qui sait régenter jusqu'aux rois, Et les fait, la main haute, obéir à ses lois!

Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.
PHILAMINTE.

Quoi! vous ne trouvez pas ce crime impardonnable?

Si fait.

PHILAMINTE.

Je voudrais bien que vous l'excusassiez!

#### CHRYSALE.

Je n'ai garde.

#### BÉLISE.

Il est vrai que ce sont des pitiés: Toute construction est par elle détruite;

Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.

## MARTINE.

Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon; Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.

## PHILAMINTE.

L'impudente! Appeler un jargon le langage Fondé sur la raison et sur le bel usage!

#### MARTINE.

Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, Et tous vos biaux dictons ne servent pas de rien.

Eh bien! ne voilà pas encore de son style? Ne servent pas de rien!

#### BÉLISE.

O cervelle indocile!

Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment On ne te puisse apprendre à parler congrûment! De pas mis avec rien tu fais la récidive; Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative.

#### MARTINE.

Mon Dieu! je n'avons pas étugué comme vous, Et je parlons tout droit comme on parle cheux nous, PHILAMINTE.

Ah! peut-on v tenir?

#### BÉLISE.

Quel solécisme horrible!

#### COMEDIR.

#### PHILAMINTE.

En voilà pour tuer une oreille sensible.

## BÉLISE.

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel : Je n'est qu'un singulier, avons est un pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?

#### MARTINE.

Qui parle d'offenser grand'-mère ni grand-père?

## O ciel!

#### BÉLISE.

Grammaire est prise à contre-sens par toi; Et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot.

#### **LARTINI**

Ma fui!

Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil, ou de Pontoise, Cela ne me fait rien.

BÉLISE.

Quelle âme villageoise! Le grammatire, du verbe et du nominatif, Commo de l'adjectif avec le substantif, Non renseigne les lois.

#### MARTINE.

J'ai, madame, à vous dire,

Que je ne connais point ces gens-là.

#### PHILAMINTE.

Quel martyre!

#### BÉLISE.

Ce sont les noms des mots; et l'on doit regarder En quoi c'est qu'il les faat faire ensemble accorder.

#### MARTINE.

Qu'ils s'accordent entre eux, ou se gourment, qu'importe?

PHILAMINTE, à Bélise.

Eh! mon Dieu, finissez un discours de la sorte.
(A Chrysale.)

Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir?

(A part.)

Si fait. A son caprice il me faut consentir.

(A Martine.)

Va, ne l'irrite point; retire-toi, Martine.

Comment! vous avez peur d'offenser la coquine! Vous lui parlez d'un ton tout-à-fait obligeant!

(D'un ton ferme.) (D'un ton plus doux.)
Moi? point. Allons, sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant.

# SCÈNE VII.

# PHILAMINTE, CHRYSALE, BÉLISE.

#### CHRYSALE.

Vous êtes satisfaite, et la voilà partie:
Mais je n'approuve point une telle sortie;
C'est une fille propre aux choses qu'elle fait,
Et vous me la chassez pour un maigre sujet.

## PHILAMINTE.

Vous voulez que toujours je l'aie à mon service, Pour mettre incessamment mon oreille au supplice, Pour rompre toute loi d'usage et de raison
Par un barbare amas de vices d'oraison,
De mots estropiés, cousus par intervalles,
De proverbes traînés dans les ruisseaux des halles?

Il est vrai que l'on sue à souffrir ses discours, Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours; Et les moindres défauts de ce grossier génie Sont ou le pléonasme, ou la cacophonie.

#### CHRYSALE.

Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, Pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas? J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant ses herbes.

Elle accommode mal les noms avec les verbes, Et redise cent fois un bas ou méchant mot, Que de brûler ma viande, ou saler trop mon pot: Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage; Et Malherbe, et Balzac, si savans en beaux mots En cuisine peut-être auraient été des sots.

## PHILAMINTE.

Que ce discours grossier terriblement assomme? Et quelle indignité, pour ce qui s'appelle homme, D'être bai sé sans cesse aux soins matériels, Au lieu de se hausser vers les spirituels! Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, D'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne dev ins-nous pas laisser cela bien loin?

Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin.

Guenille, si l'on veut; ma guenille m'est chère. nglisse.

Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère:
Mais, si vous en croyez tout le monde savant,
L'esprit doit sur le corps prendre le pas devant;
Et notre plus grand soin, notre première instance,
Doit être à le nourrir du suc de la science.

## CHRYSALE.

Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, C'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit; Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude, Pour...

#### PHILAMINTE.

Ah! Sollicitude à mon oreille est rude; Il pue étrangement son ancienneté.

## BÉLISE.

Il est vrai que le mot est bien collet monté.

#### CHRYSALE.

Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, Que je lève le masque, et décharge ma rate. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur...

## PHILAMINTE.

# Comment donc!

# CHRYBALE, à Bélise.

C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite;

Mais vous en faites, vous, d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas; Et, hors un gros Plutarque à mettre mes rabats, Vous devriez brûler tout ce meuble inutile, Et laisser la science aux docteurs de la ville;

M'ôter, pour faire bien, du grenier de céans Cette longue lunette à faire peur aux gens, Et ceut brimborions dont l'aspect importune: Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune. Et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Où nous vovons aller tout sens dessus dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de cause. Qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfans. Faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, Et régler la dépense avec économie, Doit être son étude et sa philosophic. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, Qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Quand la capacité de son esprit se hausse A connaître un pourpoint d'avec un haut-de-chausse. Les leurs ne lisaient point; mais elles vivaient bien: Leurs ménages étaient tout leur docte entretien : Et leurs livres, un dé, du fil, et des aiguilles. Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à-présent sont bien loin de ces mœurs: Elles veulent écrire, et devenir auteurs; Nulle science n'est pour elles trop profonde, Et céans beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde; Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, Et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut savoir. On v sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne, et Mars, dont je n'ai point affaire; Et dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin, On ne sait comme va mon pot, dont i'ai besoin. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire.

Et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire: Raisonner est l'emploi de toute ma maison: Et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rôt en lisant quelque histoire, L'autre rêve à des vers quand je demande à boire; Enfin, je vois par eux votre exemple suivi; Et i'ai des serviteurs, et ne suis point servi. Une pauvre servante, au moins, m'était restée, Qui de ce mauvais air n'était point infectée : Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas. A cause qu'elle manque à parler Vaugelas! Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse : Car c'est, comme j'ai dit, à vous que je m'adresse. Je n'aime point céans tous vos gens à latin. Et principalement ce monsieur Trissotin: C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisées: Tous les propos qu'il tient sont des billevesées: On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé; Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé.

## PHILAMINTE.

# Quelle bassesse, ô ciel! et d'âme et de langage!

Est-il de petits corps un plus lourd assemblage, Un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang se peut-il que je sois! Je me veux mal de mort d'être de votre race; Et, de confusion, j'abandonne la place.

# SCÈNE VIII.

# PHILAMINTE, CHRYSALE.

#### PHILAMINTE.

Avez-vous à lâcher encore quelque trait?

Moi? non. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discourons d'autre affaire. A votre fille aînée On voit quelques dégoûts pour les nœuds d'hyménée, C'est une philosophe enfin; je n'en dis rien, Elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien: Mais de tout autre humeur se trouve sa cadette; Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, De choisir un mari...

#### PHILAMINTE.

C'est à quoi j'ai songé.

Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai.

Ce monsieur Trissotin dont on nous fait un crime,

Et qui n'a pas l'honneur d'ètre dans votre estime,

Est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut;

Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut.

La contestation est ici superflue;

Et de tout point, chez moi, l'affaire est résolue.

Au moins ne dites mot du choix de cet époux;

Je veux à votre fille en parler avant vous.

J'ai des raisons à faire approuver ma conduite;

Et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite.

# SCÈNE IX.

# ARISTE, CHRYSALE.

#### ARISTE.

Eh bien! la femme sort, mon frère, et je vois bien Que vous venez d'avoir ensemble un entretien.

CHRYSALE.

Oui.

ARIETE.

Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-1-elle consenti? L'affaire est-elle faite?

CHRYSALE.

Pas tout-à-fait encor.

ariste.

Refuse-t-elle?

CHRYSALE.

Non.

ARISTE.

Est-ce qu'elle balance?

CHRYSALE.

En aucune façon.

ARISTE.

Quoi donc?

CHRYSALE.

C'est que pour gendre elle m'offre un autre homme.

ARISTE.

Un autre homme pour gendre?

CHRYSALE.

Un autre.

ARISTE.

Qui se nomme ?

CHRYSALE,

Monsieur Trissotin.

ARISTE.

Quoi! ce monsieur Trissotin... CHRYSALE.

Oui, qui parle toujours de vers et de latin.

Vous l'avez accepté?

CHRYSALE.

Moi! point. A Dieu ne plaise.

Qu'avez-vous répondu?

CHRYSALE.

Rien; et je suis bien aise De n'avoir point parlé, pour ne m'engager pas.

La raison est fort belle; et c'est faire un grand pas!
Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre?
CHRYSALE.

Non; car comme j'ai vu qu'on parlait d'autre gendre, J'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point.

Certes! votre prudence est rare au dernier point!
N'avez-vous point de honte, avec votre mollesse?
Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse
Pour laisser à sa femme un pouvoir absolu,
Et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu?
CHRYSALE.

Mon Dieu! vous en parlez, mon frère, bien à l'aise,

Et vous pe savez pas comme le bruit me pèse:
J'aime fort le repos, la paix et la douceur;
Et ma femme est terrible avecque son humeur.
Du nom de philosophe elle fait grand mystère,
Mais elle n'en est pas pour cela moins colère;
Et sa morale, faite à mépriser le bien,
Sur l'aigreur de sa bile opère comme rien.
Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête,
On en a pour huit jours d'effroyable tempête.
Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton;
Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai dragon;
Et cependant, avec toute sa diablerie,
Il faut q'ie je l'appelle et mon cœur et ma mie.

Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, Est, par vos lâchetés, souveraine sur vous.

Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse, C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse;

Vous-même à ses hauteurs vous vous abandonnez, Et vous faites mener, en bête, par le nez.

Quoi! vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme,

Vous résoudre une fois à vouloir être un homme, A faire condescendre une femme à vos vœux, Et prendre assez de cœur pour dire un Je le veux? Vous laisserez sans honte immoler votre fille Aux folles visions qui tiennent la famille, Et de tout votre bien revêtir un nigaud Pour six mots de latin qu'il leur fait sonner haut; Un pédan; qu'a tout coup votre femme apostrophe Du nom de bel-esprit et de grand philosophe, D'homme qu'en vers galans jamais on n'égala, Et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela ? Allez, encore un coup, c'est une moquerie, Et votre lâcheté mérite qu'on en rie.

CHRYSALE.

Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, Mon frère.

ARISTE.

C'est bien dit.

CHRYSALE.

C'est une chose infâme Que d'être si soumis au pouvoir d'une femme.

AKITE

Fort bien.

CHRYSALE.

De ma douceur elle a trop profité.

Il est vrai.

. CHRYSALE.

Trop jor i de ma facilité,

Sans doute.

CHRYSALE.

Et je lui veux faire aujourd'hui connaître Que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître Pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux.

Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. CHRYSALE.

Vous êtes pour Clitandre et savez sa demeure;

Faites-le moi venir, mon frère, tout-à-l'heure.

Jy cours tout de ce pas.

CHRYSALE.

C'est souffrir trop long-temps; Rt je m'en vais être homme, à la barbe des gens.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, TRISSOTIN, LÉPINE.

#### PHILAMINTE.

Au! mettons-nous ici pour écouter à l'aise Ces vers que mot à mot il est besoin qu'on 'pèse. ARMANDE.

Je brûle de les voir.

BÉLISE.

Et l'on s'en meurt chez nous. PHILAMINTE, à Trissotin.

Ce sont charmes pour moi, que ce qui part de vous. ARMANDE.

Ce m'est une douceur à nulle autre pareille. BÉLISE.

Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. PHILAMINTE.

Ne faites point languir de si pressans désirs. ARMANDE.

Dépêchez.

BÉLISE.

Faites tôt, et hâtez nos plaisirs.

#### PHILAMINTE.

A notre impatience offrez votre épigramme.

TRISSOTIN, à Philamente.

Hélas! c'est un enfant tout nouveau-né, madame: Son sort assurément a lieu de vous toucher; Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher.

Pour me le rendre cher, il suffit de son père.

Votre approbation lui peut servir de mère.

Qu'il a d'esprit!

# SCÈNE II.

HENRIETTE, PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, TRISSOTIN, LÉPINE.

PHILAMINTE, à Henriette qui veut se retirer.
Holà! Pourquoi donc fuyez-vous?
HENRIETTE.

C'est de peur de troubler un entretien si doux.

Approchez, et venez, de toutes vos oreilles, Prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. HENRIETTE.

Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, Et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. PHILAMINTE.

Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite Un secret dont il faut que vous soyez instruite.

# TRISSOTIN, à Henriette.

Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, Et vous ne vous piquez que de savoir charmer.

HENRIETTE.

Aussi peu l'un que l'autre ; et je n'ai nulle envie...
BÉLISE.

Ah! songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie.

PHILAMINTE, à Lépine.

Allons, petit garçon, vite, de quoi s'asseoir. (Lépine se laisse tomber.)

Voyez l'impertinent! Est-ce que l'on doit choir Après avoir appris l'équilibre des choses?

De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes? Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté Ce que nous appelons centre de gravité?

Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre.

PHILAMINTE, à Lépine qui sort.

Le lourdand!

TRISSOTIN.

Bien lui prend de n'être pas de verre.

ARMANDE.

Ah! de l'esprit partout.

BÉLISE.

Cela ne tarit pas.

(Ils s'asseyent.)

PHILAMINTE.

Servez-nous promptement votre aimable repas.

TRISSOTIN.

Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose,

Un plat seul de huit vers me semble peu de chose; Et je pense qu'ici je ne ferai pas mal De joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, Le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, A passé pour avoir quelque délicatesse. Il est de sel attique assaisonné partout; Et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.

Ah! je n'en doute point.

PHILAMINTE.

Donnons vite audience.

BÉLISE, interrompant Trissotin chaque fois qu'il se dispose à lire.

Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, Et surtout quand les vers sont tournés galamment. PHILAMINTE.

Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.

So....

BÉLISE, à Henriette.

Silence, ma nièce.

ARMANDE.

Ah! laissez-le donc lire.

TRISSOTIN.

SONNET A LA PRINCESSE URANIE, SUR SA FIÈVRE.

Votre prudence est endormie De traiter magnifiquement Et de loger superbement Votre plus cruelle ennemie. rélise.

Ah! le joli début!

ARMANDE.

Qu'il a le tour galant!

Lui seul des vers aisés possède le talent.

ARMANDE.

A prudence endormie il faut rendre les armes.

A prudence endormie il laut rendre les armes.

BÉLISE.

Loger son ennemie est pour moi plein de charmes.

PHILAMINTE.

J'aime superbement et magnifiquement;
Ces deux adverbes joints font admirablement,

RELIER.

Prêtons l'oreille au reste.

Votre prudence est endormie De traiter magnifiquement Et de loger superbement Votre plus cruelle ennemie.

ARMANDE.

Prudence endormie!

BÉLISE.

Loger son ennemie!

PHILAMINTE.

Superbement et magnifiquement!

TRISSOTIN.

Faites-la sortir, quoi qu'on die, De votre riche appartement; Où cette ingrate insolemment Attaque votre belle vie.

#### RÉLIAE.

Ah! tout doux; laissez-moi, de grâce, respirer.

ARMANDE.

Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer.

On se sent, à ces vers, jusques au fond de l'âme Couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme.

> Faites-la sortir, quoi qu'on die, De votre riche appartement.

Que riche appartement est là joliment dit! Et que la métaphore est mise avec esprit!

# PRILAMINTE.

Faites-la sortir, quoi qu'on die.

Ah! que ce quoi qu'on die est d'un goût admirable!

C'est, à mon sentiment, un endroit impayable.

## ARMANDE.

De quoi qu'on die aussi mon cœur est amoureux.

Je suis de votre avis, quoi qu'on die est heureux.

Je voudrais l'avoir fait.

BÉLISE.

Il vaut toute une pièce.

PHILAMINTE.

Mais en comprend-on bien, comme moi la finesse?

Oh! oh!

PHILAMINTE.

Faites-la sortir, quoi qu'on die. Que de la fièvre on prenne ici les intérets: N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets, Faites-la sortir, quoi qu'on die,

Quoi qu'on die, quoi qu'on die.

Ce ouoi ou'on die en dit beaucoup plus qu'il ne semble Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble: Mais i'entends là-dessous un million de mots.

RÉLISE

Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. PHILAMINTE, à Trissotin.

Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on die, Avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit? Et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? TRISSOTIN.

Hai! hai!

ARMANDE.

J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, Qui traite mal les gens qui la logent chez eux. PHILAMINTE.

Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement aux tercets, je vous prie. ARMANDE.

Ah! s'il vous plaît, encore une fois quoi qu'on die TRISSOTIN.

> Faites-la sortir, quoi qu'on die... PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉLISE.

Quoi qu'on die!

TRISSOTIN.

De votre riche appartement... PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉLISE.

Riche appartement!

#### TRISHOTIN.

Où cette ingrate insolemment...
PHILAMINTE, ARMANDE ET BÊLISE.

Cette ingrate de fièvre!

TRISSOTIN.

Attaque votre belle vie.

PHILAMINTE.

Votre belle vie!

ARMANDE ET BÉLISE.

Ah!

TRISSOTIN.

Quoi! sans respecter votre rang, Elle se prend à votre sang... PHILAMINTE. ARMANDE ET BÉLISE

Ah!

TRISSOTIN.

Et nuit et jour vous fait outrage! Si vous la conduisez aux tains, Sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains.

On n'en peut plus.

BÉLISE.

On påme.

ARMANDE.

On se meurt de plaisir

PHILAMINTE.

De mille doux frissons vous vous sentez saisir.

ARMANDE.

Si vous la conduisez aux bains,

Sans la marchander davantage,

#### PHILAMINTE.

Noyez-la de vos propres mains.

De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains.

Chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant, BÉLISE.

Partout on s'y promène avec ravissement.

On n'y saurai: marcher que sur de belles choses.

Ce sont petits chemins tout parsemés de roses.

Le sonnet donc vous semble...

PHILAMINTE.

Admirable, nouveau;

Et personne jamais n'a rien sait de si beau.

BÉLISE, à Henriette.

Quoi ! sans émotion pendant cette lecture ? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure.

Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut,

Ma tante; et bel-esprit, il ne l'est pas qui veut.

TRISSOTIN.

Peut-être que mes vers importunent madame. HENRIETTE.

Point. Je n'écoute pas.

PHILAMINTE.

Ah! voyons l'épigramme.

TRISSOTIN.

SUR UN CARROSSE DE COULEUR AMARANTS DONNÉ A UNE DAME DE SES AMIES,

#### PHILAMINTE.

Ses titres ont toujours quelque chose de rare.

A cent beaux traits d'esprit leur nouveauté prépare.

TRISSOTIN.

L'amour si chèrement m'a vendu son lien, PHILAMINTE, ARMANDE ET BÉLISE.

Ahl

#### TRISSOTIN

Qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien; Et, quand tu vois ce beau carrosse, Où tant d'or se relève en bosse Qu'il étonne tout le pays,

Et fait pompeusement triompher ma Laïs...

#### PHILAMINTE.

Ah! ma Lais! Voilà de l'érudition.

BÉLISE.

L'enveloppe est jolie, et vaut un million.

Et, quand tu vois ce beau carrosse, Où tant d'or se relève en bosse Qu'il étonne tout le pays,

Et fait pompeusement triompher ma Laïs, Ne dis plus qu'il est amarante, Dis plutôt qu'il est de ma rente.

ARMANDE.

Oh! oh! oh! celui-là ne s'attend point du tout.
PHILAMINTE.

On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût.

Ne dis plus qu'il est amarante,

Dis plutôt qu'il est de ma rente.
Voilà qui se décline : ma rente, de ma rente, à ma rente.
PHILAMINTE.

Je ne sais, du moment que je vous ai connu, Si sur votre sujet j'eus l'esprit prévenu; Mais j'admire partout vos vers et votre prose.

TRISSOTIN, à Philaminte.

Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose,
A notre tour aussi nous pourrions admirer.

## PHILAMINTE.

Je n'ai rien fait en vers; mais j'ai lieu d'espérer Que je pourrai bientôt vous montrer en amie Huit chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté, Quand de sa République il a fait le Traité; Mais à l'effet entier je veux pousser l'idée Que j'ai sur le papier en prose accommodée: Car enfin je me sens un étrange dépit Du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit; Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes, De cette indigne classe où nous rangent les hommes, De borner nos talens à des futilités, Et nous fermer la porte aux sublimes clartés.

#### ARMANDE.

C'est faire à notre sexe une trop grande offense, De n'étendre l'effort de notre intelligence Qu'à juger d'une jupe ou de l'air d'un manteau, Ou des beautés d'un point ou d'un brocard nouveau.

## BÉLISE.

Il faut se relever de ce honteux partage, Et mettre hautement notre esprit hors de page.

#### TRISSOTIN.

Pour les dames on sait mon respect en tous lieux; Et si je rends hommage aux brillans de leurs yeux, De leur esprit aussi j'honore les lumières.

#### PHILAMINTE.

Le sexe aussi vous rend justice en ces matières:
Mais nous voulons montrer à de certains esprits
Dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris
Que de science aussi les femmes sont meublées;
Qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées,
Conduites en cela par des ordres meilleurs;
Qu'on y veut réunir ce qu'on sépare ailleurs,
Mêler le beau langage et les hautes sciences,
Découvrir la nature en mille expériences,
Et, sur les questions qu'on pourra proposer,
Faire entrer chaque socte, et n'en point épouser

Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme.

Pour les abstractions, j'aime le platonisme.

ARMANDE.

Épicure me plaît, et ses dogmes sont forts. BÉLISE.

Je m'accommode assez, pour moi, des petits corps; Mais le vide à souffrir me semble difficile, Et je goûte bien mieux la matière subtile.

Descartes, pour l'aimant, donne fort dans mon sens.

J'aime ses tourbillons.

PHILAMINTE.

Moi, ses mondes tombans.

ARMANDE.

Il me tarde de voir notre assemblée ouverte, Et de nous signaler par quelque découverte.

On en attend beaucoup de vos vives clartés, Et pour vous la nature a peu d'obscurités.

## PHILAMINTE.

Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une, Et j'ai vu clairement des honmes dans la lune. BÉLISE.

Je n'ai point encor vu d'hommes, comme je crois, Mais j'ai vu des clochers tout comme je vous vois. ARMANDE.

Nous approfondirons, ainsi que la physique, Grammaire, histoire, vers, morale, et politique.

La morale a des traits dont mon cœur est épris, Et c'était autrefois l'amour des grands espris : Mais aux stoïciens je donne l'avantage, Et je ne trouve rien de si beau que leur sage.

Pour la langue, on verra dans peu nos règlemens, Et nous y prétendons faire des remûmens. Par une antipathie, ou juste, ou naturelle, Nous avons pris chacune une haine mortelle Pour un nombre de mots, soit ou verbes, ou noms, Que mutuellement nous nous abandonnons: Contre eux nous préparons de mortelles sentences, Et nous devons ouvrir nos doctes conférences

Par les proscriptions de tous ces mots divers

Dont nous voulons purger et la prose et les vers.

PHILAMINE.

Mais le plus beau projet de notre académie,
Une entreprise noble et dont je suis ravie,
Un dessein plein de gloire, et qui sera vanté
Chez tous les beaux esprits de la postérité,
C'est le retranchement de ces syllabes sales
Qui dans les plus beaux mots produisent des scandales,
Ces jouets éternels des sots de tous les temps,
Ces fades lieux communs de nos méchans plaisans,
Ces sources d'un amas d'équivoques infâmes
Dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes.
TRISSOTIN.

Voilà certainement d'admirables projets.

Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits.
TRISSOTIN.

Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages.

ARMANDE.

Nous serons par nos lois les juges des ouvrages: Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis: Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire, Et ne verrons que nous qui sachent bien écrire.

# SCÈNE III.

PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HEN-RIETTE, TRISSOTIN, LÉPINE.

LÉPINE, à Trissotin.

Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous;

Il est vôtu de noir, et parle d'un ton doux.
(Ils se lèvent.)

TRISSOTIN.

C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance De lui donner l'honneur de votre connaissance.

Pour le faire venir vous avez tout crédit.

(Trissotin va au-devant de Vadius.)

# SCÈNE IV.

# PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HENRIETTE.

PHILAMINTE, à Armande et à Bélise.

Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit.

(A Henriette qui veut sortir.)

Holà! je vous ai dit, en paroles bien claires,
Que j'ai besoin de vous.

HENRIETTE.

Mais pour quelles affaires?
PHILAMINTE.

Venez, on va dans peu vous les faire savoir.

# SCÈNE V.

TRISSOTIN, VADIUS, PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, HENRIETTE.

TRISSOTIN, présentant Vadius.
Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir;

1

En vous le produisant je ne crains point le blâme D'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits.
PHILAMINTE.

La main qui le présente en dit assez le prix.

Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, Et sait du grec, madame, autant qu'homme de France. PHILAMINTE. à Bélise.

Du grec! ô ciel! du grec! Îl sait du grec, ma sœur! BÉLISE, à Armande.

Ah! ma nièce, du grec!

ARMANDE.

Du grec! quelle douceur!

Quoi! monsieur sait du grec! Ah! permettez, de grâce, Que, pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse.

(Valius embrasse aussi Bélise et Armande.)

HENRIETTE, à Vadius, qui veut aussi l'embrasser. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec (lis s'assevent.)

PHILAMINTE.

J'aı pour les livres grecs un merveilleux respect.
VADIUS.

Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage A vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage; Et j'aurai pu troubler quelque docte entretien.

PHILAMINTE.

Monsieur, avec du grec on ne peut gâter rien. TRISSOTIN.

Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose,

Et pourrait, s'il voulait, nous montrer quelque chose.

Le défaut des auteurs dans leurs productions C'est d'en tyranniser les conversations. D'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, De leurs vers fatigans lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, Qu'un auteur qui partout va gueuser des encens; Qui, des premiers venus saisissant les oreilles. En fait le plus souvent des martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement; Et d'un Grec là-dessus je suis le sentiment, Qui, par un dogme exprès défend à tous ses sages L'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amans, Sur quoi je voudrais bien avoir vos sentimens. TRISSOTIN.

Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. VADIUS.

Les Grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. TRISSOTIN.

Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. VADIDS.

On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. TRISSOTIN.

Nous avons vu de vous des églogues d'un style Qui passe en doux attraits Théocrite et Virgile.

#### VADIUS.

Vos odes ont un air noble, galant et doux, Qui laisse de bien loin votre Horace après vous.

### TRISSOTIN.

Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes?

Peut-on voir rien d'égal aux sonnets que vous faites?

Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux?

Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux?

Aux ballades surtout vous êtes admirable.

Et dans les bouts-rimés je vous trouve adorable.
TRISSOTIN.

Si la France pouvait connaître votre prix,

Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, TRISSOTIN.

En carrosse doré vous iriez par les rues.

On verrait le public vous dresser des statues.
(A Trissotin.)

Hom! c'est une ballade, et je veux que tout net Vous m'en...

TRISSOTIN, à Vadius.

Avez-vous vu certain petit sonnet Sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? VADIUS.

Oui. Hier il me fut lu dans une compagnie.
TRISSOTIN.

Vous en savez l'auteur?

#### VADITIE.

Non; mais je sais fort bien

Qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien.

TRISSOTIN.

Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.

Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable; Et, si vous l'avez vu, vous serez de mon goût.

Je sans que là-dessus je n'en suis point du tout, Et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables.

Me préserve le ciel d'en faire de semblables!

Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur; Et ma grande raison est que j'en suis l'auteur.

Vons ?

TRISSOTIN.

Moi.

VADIUS.

Je ne sais donc comment se fait l'affaire?
TRISSOTIN.

C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire.

Il faut qu'en écoutant j'aie eu l'esprit distrait, Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours, et voyons ma ballade.

La ballade, à mon goût, est une chose fade; Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps.

#### VADIUS.

La ballade pourtant charme beaucoup de gens. TRISSOTIN.

Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise.

Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise.

Elle a pour les pédans de merveilleux appas.

Cependant nous voyons qu'elle ne vous plaît pas-TRISSOTIN.

Vous donnez sottement vos qualités aux autres.
(Ils se lèvent tous.)

, VADIUS.

Fort impertinemment vous me jetez les vôtres.

Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.

Allez, rimeur de halle, opprobre du métier.

Allez, frippier d'écrits, impudent plagiaire.

Allez, cuistre...

#### PHILAMINTE.

Eh! messieurs, que prétendez-vous faire? TRISSOTIN, à Vadius.

Va, va, restituer tous les honteux larcins Que réclament sur toi les Grecs et les Latins.

Va, va-t'en faire amende honorable au Parnasse D'avoir fait à tes vers estropier Horace.

### TRISSOTIN.

Souviens-toi de ton livre, et de son peu de bruit.

Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit.
TRISSOTIN.

Ma gloire est établie, en vain tu la déchires.

Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires.

Je t'y renvoie aussi.

### VADIUS.

J'ai le contentement Qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. . Il me donne en passant une atteinte légère Parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère; Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, Et l'on t'y voit partout être en butte à ses traits.

C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable; Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler, Et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler: Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire Sur qui tout son effort lui semble nécessaire; Et ses coups, contre moi redoublés en tous lieux, Montrent qu'il ne se croit jamais victorieux.

Ma plume t'apprendra quel homme je puis être.
TRISSOTIN.

Et la mienne saura te faire voir ton maître.

#### VADIUS.

Je te défie en vers, prose, grec et latin. TRISSOTIN.

Eh bien! nous nous verrons seul à seul chez Barbin.

# SCÈNE VI

# TRISSOTIN, PHILAMINTE, ARMANDE, BÉLISE, HENRIETTE.

#### TRISSOTIN.

A mon emportement ne donnez aucun blâme; C'est votre jugement que je défends, madame, Dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer.

### PHILAMINTE.

A vous remettre bien je me veux appliquer.

Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette:
Depuis assez long-temps mon âme s'inquiète
De ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir;

Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir.

HENRIETTE.

C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire Les doctes entretiens ne sont point mon affaire; J'aime à vivre aisément; et, dans tout ce qu'on dit, Il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit; C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête; Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos, Que de me tourmenter pour dire de beaux mots.

#### PHILAMINTE.

Oui; mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte

De souffrir dans mon sang une pareille honte.

La beauté du visage est un frêle ornement,
Une fleur passagère, un éclat d'un moment,
Et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme;
Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme.

J'ai donc cherché long-temps un biais de vous donner
La beauté que les ans ne peuvent moissonner,
De faire entrer chez vous le désir des sciences,
De vous insinuer les belles connaissances;
Et la pensée enfin où mes vœux ent souscrit,
C'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit.

(Montrant Trissolin.)

Et cet homme est monsieur, que je vous détermine A voir comme l'époux que mon choix vous destine.

Moi, ma mère?

### PHILAMINTE.

Oui, vous : faites la sotte, un peu. BÉLISE, à-Trissolin.

Je vous entends: vos yeux demandent mon aveu Pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. A ce nœud je vous cède; C'est un hymen qui fait votre établissement.

Je ne sais que vous dire en mon ravissement, Madame; et cet hymen dont je vois qu'on m'honore Me met...

#### HENRIETTE.

Tout beau, monsieur; il n'est pas fait encore: Ne vous pressez pas tant.

25

#### PHILAMINTE.

Comme vous répondez!
Savez-vous bien que si... Suffit... Vous m'entendez.
(A Trissatia.)

Elle se rendra sage. A.lons, laissons-la faire.

# SCÈNE VII.

# HENRIETTE, ARMANDE.

### ARMANDE.

On voit briller pour vous les soins de notre mère: Et sou choix ne pouvait d'un plus illustre époux...
HENRIETTE.

Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous?

C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée.

Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée.

ARMANDE.

Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, J'accepterais votre offre avec ravissement.

## HENRIETTE.

Si j'avais, comme vous, les pédans dans la tête, Je pourrais le trouver un parti fort honnête.

Cependant, bien qu'ici nos goûts soient diffèrens, Nous devons obéir, ma sœur, à nos parens. Une mère a sur nous une entière puissance; Et vous croyez en vain, par votre résistance..

# SCÈNE VIII.

# CHRYSALE, ARISTE, CLITANDRE, HENRIETTE, ARMANDE.

CHRYSALE, à Henriette, lui présentant Clitandre. Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein. Otez ce gant. Touchez à monsieur dans la main, Et le considérez désormais, dans votre âme, En homme dont je veux que vous soyez la femme.

De ce côté, ma sœur, vos penchans sont fort grands.

Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parens; Un père a sur nos vœux une entière puissance...

Une mère a sa part à notre obéissance.

Qu'est-ce à dire?

### ARMANDE.

Je dis que j'appréher de fort Qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord; Et c'est un autre époux...

### CHRYSALE.

Taisez-vous, péronnelle; Allez philosopher tout le soûl avec elle, Et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien Qu'elle ne vienne pas m'échausser les oreilles.

Allons vite

# SCÈNE IX.

## CHRYSALE, ARISTE, HENRIETTE, CLITANDRE.

#### ARISTR

Fort bien. Vous faites des merveilles.

Quel transport! quelle joie! Ah! que mon sort est doux!

CHRYSALE, à Clilandre.

Allons, prenez sa main, et passez devant nous;

Menez-la dans sa chambre. Ah! les douces caresses!

(A Ariste.)

Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses: Cela ragaillardit tout-à-fait mes vieux jours; Et je me ressouviens de mes jeunes amours.

FIN DU TROUGEME ACTA

# ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# PHILAMINTE, ARMANDE.

#### ARMANDE.

Oui, rien n'a retenu son esprit en balance; Elle a fait vanité de son obéissance; Son cœur, pour se livrer, à peine devant moi S'est-il donné le temps d'en recevoir la loi, Et semblait suivre moins les volontés d'un père, Qu'affecter de braver les ordres d'une mère.

Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux Les droits de la raison soumettent tous ses vœux, Et qui doit gouverner, ou sa mère ou son père, Ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière.

PHILAMINTE

On vous en devait bien, au moins, un compliment; Et ce petit monsieur en use étrangement De vouloir, malgré vous, devenir votre gendre.

Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait, et j'aimais vos amours; Mais, dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire; Et jamais il ne m'a priée de lui rien lire.

# SCÈNE II.

CLITANDRE, entrant doucement, et écoutant sans se montrer; ARMANDE, PHILAMINTE.

#### ARMANDE.

Je ne souffrirais point, si j'étais que de vous,
Que jamais d'Henriette il pût être l'époux.
On me ferait bien tort d'avoir quelque pensée
Que là-dessus je parle en fille intéressée,
Et que le làche tour que l'on voit qu'il me fait
Jette au fond de mon cœur quelque dépit secret.
Contre de pareils coups l'âme se fortifie
Du solide secours de la philosophie,
Et par elle on se peut mettre au dessus de tout.
Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout.
Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraire;
Et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire.
Jamais je n'ai connu, discourant entre nous,
Qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous.

Petit sot!

#### ARMANDE.

Quelque bruit que votre gloire fasse, l'oujours à vous louer il a paru de glace.

Le brutal !

### ARMANDE.

Et vingt fcis, comme ouvrages nouveaux,

Pai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvés beaux.

L'impertinent!

#### ARMANDE.

Souvent nous en étions aux prises; Et vous ne croiriez point de combien de sottises... CLITANDRE, à Armande.

Eh! doucement, de grâce. Un peu de charité, Madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? et quelle est mon offense Pour armer contre moi toute votre éloquence, Pour vouloir me détruire, et prendre tant de soin De me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, 1'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madaine en soit juge équitable.

### ARMANDE.

Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser,
Je trouverais assez de quoi l'autoriser;
Vous en seriez trop digne: et les premières flammes
S'établissent des droits si sacrés sur les âmes,
Qu'il faut perdre fortune, et renoncer au jour,
Plutôt que de brûler des feux d'un autre amour.
Au changement de vœux nulle horreur ne s'égale;
Et tout cœur infidèle est un monstre en morale.
CLITANDRE.

Appelez-vous, madame, une infidélité
Ce que m'a de votre âme ordonné la fierté?
Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose;
Et si je vous offense, elle seule en est cause.
Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur;
Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur;

Il n'est soins empressés, devoirs, respects, services, Dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices.

Tous mes feux, tous mes soins, ne peuvent rien sur vous, Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux; Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre.

Voyez: est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre?

Mon œur court-il au change, ou si vous l'y poussez?

Est-ce moi qui vous quitte? ou vous qui me chassez?

ARMANDE.

Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraire, Que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, Et vouloir les réduire à cette pureté Où du parfait amour consiste la beauté?

CLITANDRE.

Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, Que j'ai, ne vous déplaise, un corps tout comme une âme; Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachemens je ne connais point l'art : Le ciel m'a dénié cette philosophie. Et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, Que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, Ces unions de cœur, et ces tendres pensées, Du commerce des sens si bien débarrassées. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés: Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez: J'aime avec tout moi-même; et l'amour qu'on me donne En veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtimens: Et, sans faire de tort à vos beaux sentimens.

Je vois que dans le monde on suit fort ma méthode, Et que le mariage est assez à la mode, Passe pour un lieu assez honnête et doux Pour avoir désiré de me voir votre époux, Sans que la liberté d'une telle pensée Ait dû vous donner lieu d'en paraître offensée.

ADMANDE

Eh bien! monsieur, eh bien! puisque, sans m'écouter, Vos sentimens brutaux veulent se contenter; Puisque, pour vous réduire à des ardeurs fidèles, Il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles: Si ma mère le veut, je résous mon esprit A consentir pour vous à ce dont il s'agit.

Il n'est plus temps, madame, une autre a pris la place: Et par un tel retour j'aurais mauvaise grâce De maltraiter l'asile et blesser les bontés Où je me suis sauvé de toutes vos fiertés.

Mais enfin comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage, Quand vous vous promettez cet autre mariage? Et, dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, Que j'ai pour Henriette un autre époux tout prêt?

Eh! madame, voyez votre choix, je vous prie; Exposez-moi, de grâce, à moins d'ignominie, Et ne me rangez pas à l'indigne destin De me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits, qui chez vous m'est contraire, Ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que, pour le bel esprit, Le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit; Mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne, Et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Hors céans, on le prise en tous lieux ce qu'il vaut; Et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut, C'est de vous voir au ciel élever des sornettes Que vous désavoûriez si vous les aviez faites.

### PHILAMINTE.

Si vous jugez de lui tout autrement que nous, C'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous.

# SCÈNE III.

# TRISSOTIN, PHILAMINTE, ARMANDE, CLITANDRE.

# TRISSOTIN, à Philaminte.

Je viens vous annoncer une grande nouvelle, Nous l'avons, en dormant, madame, échappé belle : Un monde près de nous a passé tout du long, Est chu tout au travers de notre tourbillon; Et, s'il eût, en chemin rencontré notre terre, Elle eût été brisée en morceaux, comme verre.

### PHILAMINTE.

Remettons ce discours pour une autre saison: Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison; Il fait profession de chérir l'ignorance, Et de haïr surtout l'esprit et la science.

### CLITANDRE.

Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame; et je hais seulement La science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses, de soi, qui sont belles et bonnes; Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorans, Que de me voir savant comme certaines gens.

TRISSOTIN.

Pour moi, je ne tiens pas, quelque effet qu'on suppose, Que la science soit pour gâter quelque chose.

CLITANDRE.

Et c'est mon sentiment qu'en faits comme en propos La science est sujette à faire de grands sots.

Le paradoxe est fort.

CLITANDRE.

Sans être fort habile, La preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas Les exemples fameux ne me manqueraient pas.

TRISSOTIN.

Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère.

CLITANDRE.

Je n'irais pas bien loin pour trouver mon affaire. TRISSOTIN.

Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux.

Moi, je les vois si bien, qu'ils me crèvent les yeux.

J'ai cru jusques ici que c'était l'ignorance Qui faisait les grands sots, et non pas la science. CLITANDRE.

Vous avez cru fort mal; et je vous suis garant Qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant.

#### TRISSOTIN.

Le sentiment commun est contre vos mannes, Puisque ignorant et sot sont termes synonyme: CLITANDRE.

Si vous le voulez prendre aux usages du moi, L'alliance est plus grande entre pedant et soi. TRISSOTIN.

La sottise, dans l'un, se fait voir toute pure.
CLITANDRE.

Et l'étude, dans l'autie, ajoute à la nature. TRISSOTIN.

Le savoir garde en soi son mérite éminent.

Le savoir, dans un fat, devient impertinent.

Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, Puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes.

Si pour moi l'ignorance a des charmes si grands, C'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savans. TRISSOTIN.

Ces certains savans-là peuvent, à les connaître, Valoir certaines gens que nous voyons paraître CLITANDRE.

Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savans : Mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. PHILAMINTE, à Clitandre.

Il me semble, monsieur...

CLITANDRE.

Eh! madame, de grâce; Monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant; Et si je me défends, ce n'est qu'en reculant.

Mais l'offensante aigreur de chaque répartie Dont vous...

#### CLITANDRE.

Autre second! je quitte la partie.

On souffre aux entretiens ces sortes de combats, Pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas.

### CLITANDRE.

Eh! mor Diev! tout cela n'a rien dont il s'offense, Il entend raillerie autant qu'homme de France; Et de bien d'autres traits il s'est senti piquer, Sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer.

Je ne m'étonne pas, au combat que j'essuie, De voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie; Il est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit: Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance; Et c'est en courtisan qu'il en prend la défense.

Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour; Et son malheur est grand de voir que, chaque jour, Vous autres beaux-esprits vous déclamiez contre elle, Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle, Et, sur son méchant goût lui faisant son procès, N'accusiez que lui seul de vos méchans succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, Avec tout le respect que votre nom m'inspire, Que vous feriez fort bien, vos confrères et vous,
De parler de la cour d'un ton un peu plus doux;
Qu'à le bien prendre, au fond, elle n'est pas si bête
Que vous autres, messieurs, vous vous mettez en tête;
Qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout;
Que chez elle on se peut former quelque bon goût;
Et que l'esprit du monde y vaut, sans flatterie,
Tout le savoir obscur de la pédanterie.

### TRISSOTIN.

De son bon goût, monsieur, nous voyons les effets.

Où voyez-vous, monsieur, qu'elle l'ait si mauvais?

Ce que je vois, monsieur? C'est que pour la science Rasius et Baldus font honneur à la France, Et que tout leur mérite, exposé fort au jour, N'attire point les yeux et les dons de la cour.

Je vois votre chagrin; et que, par modestie,
Vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie.
Et, pour ne vous point mettre aussi dans le propos,
Que font-ils pour l'état, vos habiles héros?
Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service,
Pour accuser la cour d'une horrible injustice,
Et se plaindre en tous lieux que sur leurs doctes noms
Elle manque à verser la faveur de ses dons?
Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire.
Et des livres qu'ils font la cour a bien affaire!
Il semble à trois gredins, dans leur petit cerveau,
Que, pour être imprimés et reliés en veau,
Les voilà dans l'état d'importantes personnes;

Qu'avec leur plume ils font les destins des couronnes: Qu'au moindre petit bruit de leurs productions. Ils doivent voir chez eux voler les pensions; Que sur eux l'univers a la vue attachée : Que partout de leur nom la gloire est épanchée Et qu'en science ils sont des prodiges fameux. Pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux. Pour avoir eu trente ans des yeux et des oreilles, Pour avoir employé neuf ou dix mille veilles A se bien barbouiller de grec et de latin. Et se charger l'esprit d'un ténébreux butin De tous les vieux fatras qui traînent dans les livres : Gens qui de leur savoir paraissent toujours ivres : Riches, pour tout mérite, en babil importun; Inhabiles à tout, vides de sens commun, Et pleins d'un ridicule et d'une impertinence A décrier partout l'esprit et la science.

## PHILAMINTE.

Votre chaleur est grande : et cet emportement De la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui dans votre âme excite...

# SCÈNE IV.

# TRISSOTIN, PHILAMINTE, CLITANDRE, ARMANDE, JULIEN.

#### JULIEN.

Le savant qui tautôt vous a rendu visite, Et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, Madame, vous exhorte à lire ce billet.

#### PHILAMINTE.

Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, Apprenez, mon ami, que c'est une sottise De se venir jeter au travers d'un discours, Et qu'aux gens d'un logis il faut avoir recours, Afin de s'introduire en valet qui sait vivre.

### JULIEN.

Je noterai cela, madame, dan's mon livre.

#### PHILAMINTE.

"Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouscuit
"votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie
"n'en veut qu'à vos richesses, et que vous ferez bien
"de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu
"le poème que je compose contre lui. En attendant
"cette peinture, où je prétends vous le dépeindre de
"toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile,
"Térence et Catulle, où vous verrez notés en marge
"tous les endroits qu'il a pillés."

Voilà sur cet hymen que je me suis promis Un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis; Et ce déchaînement aujourd'hui me convie A faire une action qui confonde l'envie, Qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait De ce qu'elle veut rompre aura pressé l'effet.

## (A Julien.)

Reportez tout cela sur l'heure à votre maître; Et lui dites qu'afin de lui faire connaître Quel grand état je fais de ses nobles avis. Et comme je les crois dignes d'être suivis,

(montrant Trissotin.)

Dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille.

# SCÈNE V.

# PHILAMINTE, ARMANDE, CLITANDRE.

PHILAMINTE, à Clitandre.

Vous, monsieur, comme ami de toute la famille,
A signer leur contrat vous pourrez assister.
Et je vous y veux bien de ma part inviter.
Armande, prenez soin d'envoyer au notaire,
Et d'aller avertir votre sœur de l'affaire.

ARMANDE.

Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin; Et monsieur que voilà saura prendre le soin De courii lui porter bientôt cette nouvelle, Et disposer son cœur à vous être rebelle.

Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir, Et si je la saurai réduire à son devoir.

# SCÈNE VI.

## ARMANDE, CLITANDRE.

#### ARMANDE.

J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées Les choses ne soient pas tout-à-fait disposées.

### CLITANDRE.

Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, A ne vous point laisser ce grand regret au cœur.

### ARMANDE.

J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue.

.

CLITANDRE.

Peut-être verrez-vous votre crainte déque

Je le souhaite ainsi.

CLITANDRE.

J'en suis persuadé,

Et que de votre appui je serai secondé.

Oui, je vais vous servir de toute ma puissance

Et ce service est sûr de ma reconnaissance

# SCÈNE VII.

# CHRYSALE, ARISTE, HENRIET'TE, CLITANDRE.

#### CLITANDRE.

Sans votre appui, monsieur, je serai malheureux. Madame votre femme a rejeté mes vœux; Et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre.

Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre?
Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin?

C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin Qu'il a sur son rival emporté l'avantage.

Elle veut dès ce soir faire ce mariage.

Des ce soir?

CLITANDRE.

Dès ce soir.

CHRYSALE.

Et dès ce soir je veux,

Pour la contrecarrer, vous marier vous deux.

Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire.

Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire.

CLITANDRE, montrant Henriette.

Et m. dame doit être instruite par sa sœur De l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur.

Et moi, je lui commande avec pleine puissance. De préparer sa main à cette autre alliance. Ah! je leur ferai voir si, pour donner la loi, Il est dans ma maison d'autre maître que moi.

(A Henriette.)

Nous allons revenir, songez à nous attendre.

Allons, suivez mes pas, mon frère, et vous, mon gendre.

HENRIETTE, à Ariste.

Hélas! dans cette humeur conservez-le toujours.

J'emploierai toute chose à servir vos amours.

# SCÉNE VIII.

# HENRIETTE, CLITANDRE.

CLITANDRE.

Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme,

Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame.

HENRIETTE.

Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui.
CLITANDRE.

Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui.
HENRIETTE.

Vous voyez à quels nœuds on prétend le contraindre CLITANDRE.

Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre.

Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux; Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, Il est une retraite où notre âme se donne, Qui m'empêchera d'être à toute autre personne.

Veuille le juste ciel me garder en ce jour De recevoir de vous cette preuve d'amour!

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# HENRIETTE, TRISSOTIN.

### HENRIETTE.

C est sur le mariage où ma mère s'apprête Que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête-à-tête; Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, Que je pouriais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux vous me jugez capable De vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, Pour un vrai philosophe a d'indignes appas; Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles Ne doit point éclater dans vos seules paroles.

# Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous; Et vos brillans attraits, vos yeux perçans et doux, Votre grâce et votre air, sont les biens, les richesses, Qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses:

# C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux.

# Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre;

Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre.
Je vous estime autant qu'on saurait estimer;
Mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer.
Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être;
Et je sens que du mien Clitandre s'est fait maître.
Je sais qu'il a oien moins de mérite que vous,
Que j'ai de méchans yeux pour le choix d'un époux,
Que par cent beaux talens vous devriez me plaire;
Je vois bien que j'ai tort, mais je r'y puis que faire;
Et tout ce que sur moi peut le raisonnement,
C'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement.

## TRISSOTIN.

Le don de votre main, où l'on me fait prétendre, Me livrera ce cœur que possède Clitandre; Et par mille doux soins j'ai lieu de présumer Que je pourrai trouver l'art de me faire aimer.

Non; à ses premiers vœux mon âme est attachée, Et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous librement j'ose ici m'expliquer, Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite N'est point, comme l'on sait, un effet du mérite: Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plait, Souvent nous avous peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, Vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse; Mais on voi que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement; Et ne vous servez point de cette violence Que pour vous on veut faire à mon obéissance.

Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir A ce que des parens ont sur nous de pouvoir;

On ripugne à se faire immoler ce qu'on aime,
Et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même.
Ne poussez point ma mère à vouloir, par son choix,
Exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits.
Otez-moi votre amour, et portez à quelque autre
Les hommages d'un cœur aussi cher que le vêre.

Le moyen que ce cœur puisse vous contenter? Imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, A moins que vous cessiez, madame, d'être aimable, Et d'étaler aux yeux les célestes appas...

### HENRIETTE.

Eh! monsieur, laissons là ce galimatias. Vous avez tant d'Iris, de Philis, d'Amarantes, Que partout dans vos vers vous peignez si charmantes Et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur...

### TRISSOTIN.

C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elles on ne me voit amoureux qu'en poète; Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette.

HENRIETTE.

Eh! de grâce, monsieur...

### TRISSOTIN.

Si c'est vous offenser.

Mon offense envers vous n'est pas prête à cesser.

Cette ardeur, jusqu'ici de vos yeux ignorée,

Vous consacre de vœux d'éternelle durée.

Rien n'en peut arrêter les aimables transports;

Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, Je ne puis refuser le secours d'une mère Qui prétend couronner une flamme si chère: Et, pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, Pourvu que je vous aie, il n'importe comment.

### HENRIETTE.

Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense A vouloir sur un cœur user de violence; Qu'il ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, D'épouser une fille en dépit qu'elle en ait; Et qu'elle peut aller, en se voyant contraindre, A des ressentimens que le mari doit craindre?

TRISSOTIN.

Un tel discours n'a rien dent je sois altéré; A tous évènemens le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, Il se met au-dessus de ces sortes d'affaires, Et n'a garde de prendre aucun ombre d'ennui De tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui.

### HENRIETTE.

En vérité, monsieur, je suis de vous ravie, Et je ne pensais pas que la philosophie Fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens A porter constamment de pareils accidens. Cette fermeté d'àme, à vous si singulière, Mérite qu'on lui donne une illustre matière, Est digne de trouver qui prenne avec amour Les soins continuels de la mettre en son jour; Et comme, à dire vrai, je n'oserais me croire Bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, Je le laisse à quelque autre, et vous jure, entre nous, Que je renonce au bien de vous voir mon époux. TRISSOTIN, en sortant.

Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire; Et l'on a là-dedans fait venir le notaire.

# SCÈNE II.

# CHRYSALE, CLITANDRE, HENRIETTE, MARTINE.

### CHRYSALE.

Ah! ma fille, je suis bien aise de vous voir; Allons, venez-vous-en faire votre devoir, Et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux, je veux apprendre à vivre à votre mère; Et, pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine que j'amène et rétablis céans.

#### HENRIETTE.

Vos résolutions sont dignes de louange; Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change, Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez; Et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte D'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte.

### CHRYSALE.

Comment! me prenez-vous ici pour un benét?

### HENRIETTE.

M'en préserve le ciel!

CHRYSALE.
Suis-je un fat, s'il vous plait?

### HENRIETTE.

Je ne dis pas cela.

CHRYSALE.

Me croit-on incapable

Des fermes sentimens d'un homme raisonnable?

Non, mon père.

CHRYSALE.

Est-ce donc qu'à l'âge où je me voi Je n'aurais pas l'esprit d'être maître chez moi? HENRIETTE.

Si fait.

CHRYSALE.

Et que j'aurais cette faiblesse d'âme De me laisser mener par le nez à ma femme? HENRIETTE.

Eh! non, mon père.

CHRYSALE.

Ouais! Qu'est-ce donc que ceci 1

Je vous trouve plaisante à me parler ainsi.

HENRIETTE.

Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie.

Ma volonté céans doit être en tout suivie.

Fort bien, mon père.

CHRYSALE.

Aucun, hors moi, dans la maison

N'a droit de commander.

HENRIETTE.

Oui, vous avez raison.

CHRYSALE.

C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille.

D'accord.

CHRYSALE.

C'est moi qui dois disposer de ma fille.

Eh! oui.

CHRYSALE.

Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous.

Qui vous dit le contraire?

CHRYSALE.

Et, pour prendre un époux. Je vous ferai bien voir que c'est à votre père

Qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère.

Hélas! vous flattez là les plus doux de mes vœux; Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux.

CIRYBALE.

Nous verrons si ma femme à mes désirs rebelle...
CLITANDRE.

La voici qui conduit le notaire avec elle

Secondez-moi bien tous.

MARTINE.

Laissez-moi: j'aurai soin

De vous encourager, s'il en est de besoin.

## SCÉNE III.

PHILAMINTE, BÉLISE, ARMANDE, TRISSO-TIN, UN NOTAIRE, CHRYSALE, CLITANDRE, HENRIETTE, MARTINE.

PHILAMINTE, au notaire.

Vous ne sauriez changer votre style sauvage, Et nous faire un contrat qui soit en beau langage? LE NOTAIRE.

Notre style est très-bon; et je serais un sot, Madame, de vouloir y changer un seul mot.

Ah! quelle barbarie au milieu de la France!
Mais au moins, en faveur, monsieur, de la science,
Veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs,
Nous exprimer la dot en mines et talens,
Et dater par les mots d'ides et de calendes.

LE NOTAIRE.

Moi? Si j'allais, madame, accorder vos demandes, Je me ferais siffler de tous mes compagnons.

PHILAMINTE.

De cette barbarie en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire.

(Apercevant Martine.)

Ah! ah! cette impudente ose encore se produire!
Pourquoi done, s'il vous plaît, la ramener chez moi?
CHRYSALE.

Tantôt avec loisir on vous dira pourquoi:
Nous avons maintenant autre chose à conclure

LE NOTAIRE.

Procedons au contrat. Où donc est la future?

Celle que je marie est la cadette.

LE NOTAIRE.

Bon.

CHRYSALE, montrant Henriette.

Oui, la voilà, monsieur: Henriette est son nom.

Fort bien. Et le futur?

PHILAMINTE, montrant Trissotin.

L'époux que je lui donne

Est monsieur.

CHRYSALE, montrant Clitandre.

Et celui, moi, qu'en propre personne

Je prétends qu'elle épouse, est monsieur.

LE NOTAIRE.

Deux époux!

C'est trop pour la coutume.

PHILAMINTE, au notaire.

Où vous arrêtez-vous?

Mettez, mettez monsieur Trissotin pour mon gendre.

CHRYSALE.

Pour mon'gendre, mettez, mettez monsieur Clitandre.

Mettez-vous donc d'accord; et, d'un jugement mûr. Voyez à convenir entre vous du futur.

PHILAMINTE.

Suivez, suivez, monsieur, le choix où je m'arrête.

Faites, faites, monsieur, les choses à ma tête.

#### LE NOTAIRE.

Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux.

PHILAMIN PE, à Chrysale.

Quoi donc! vous combattrez les choses que je veux

CHRYSALE.

Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille Que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille

Vraiment à votre bien on songe bien ici! Et c'est là, pour un sage, un fort digne souci!

Enfin pour son époux j'ai fait choix de Clitandre.

PHILAMINTE, montrant Trissotin.

Et moi pour son époux voici qui je veux prendre.

Mon choix sera suivi, c'est un point résolu.

CHRYSALE.

Ouais! vous le prenez là d'un ton bien absolu.

Ce n'est point à la femme à prescrire, et je sommes Pour céder le dessus en toute chose aux hommes.

C'est bien dit.

#### MARTINE.

Mon congé cent fois me fût-il hcc, La poule ne doit point chanter devant le coq.

Sans doute.

#### MARTINE.

Et nous voyons que d'un homme on se gausse, Quand sa semme chez lui porte le haut-de-cheusse

#### CHRYSALE.

Il est vrai.

#### MARTINE.

Si j'avais un mari, je le dis, Je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse; Et, si je contestais contre lui par caprice, Si je parlais trop haut, je trouverais fort bon Qu'avec quelques soufflets il rabaissât mon ton.

CHRYSALE.

C'est parler comme il faut.

MARTINE.

Monsieur est raisonnable De vouloir pour sa fille un mari convenable.

CHRYSALE.

Oui.

#### MARTINE.

Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, Lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plaît, Lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et, ne voulant savoir le grais ni le latin, Elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin.

CHRYSALE.

Fort bien.

#### PHILAMINTE.

Il faut souffrir qu'elle jase à son aise.

MARTINE.

Les savans ne sont bons que pour prêcher en chaise; Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit, Je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage.
Les livres cadrent mal avec le mariage;
Et je veux, si jamais on engage ma foi.
Un mari qui n'ait point d'autre livre que moi,
Qui ne sache A ne B, n'en déplaise à madame,
Et ne soit, en un mot, docteur que pour sa femme.
PHILAMINTE, à Chrysale.

Est-ce fait? Et sans trouble ai-je assez écouté Votre digne interprète?

CHRYSALE.

Elle a dit vérité.

PHILAMINTE.

Et moi, pour trancher court toute cette dispute. Il faut qu'absolument mon désir s'exécute.

(Montrant Trissotin.)

Henriette et monsieur seront joints de ce pas; Je l'ai dit, je le veux; ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, Offrez-lui le parti d'épouser son aînée.

CHRYSALE.

Voilà dans cette affaire un accommodement. (A Henriette et à Clitandre.) Voyez; y donnez-vous votre consentement?

HENRIETTE.

Eh! mon père...

CLITANDRE, à Chrysale. Eh! monsieur...

BÉLISE.

On pourrait bien lui faire
Des propositions qui pourroient mieux lui plaire
Mais nous établissons une espèce d'amour

Qui doit être épuré comme l'astre du jour; La substance qui pense y peut être reçue, Mais nous en bannissons la substance étendue.

## SCÈNE IV.

ARISTE, CHRYSALE, PHILAMINTE, BÉLISE, HENRIET'L'E, ARMANDE, TRISSOTIN, CLI-TANDRE, MARTINE, UN NOTAIRE.

#### ARISTE.

J'ai regret de troubler un mystère joyeux Par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles Dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles.

(A Philaminte.)

L'une, pour vous, me vient de votre procureur.

(A Chrusale.)

L'autre, pour vous, me vient de Lyon.

Quel malheur

Digne de nous troubler pourrait-on nous écrire?

ARISTE.

Cette lettre en contient un que vous pouvez lire.

#### PHILAMINTE.

"Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous "rendre cette lettre, qui vous dira ce que je n'ai osé "vous aller dire. La grande négligence que vous "avez pour vos affaires a été cause que le clerc de "votre rapporteur ne m'a point averti, et vous avez "perdu absolument votre procès, que vous deviez "gagner..."

#### CHRYSALE, à Philaminte.

Votre procès perdu!

PHILAMINTE, à Chrysale.

Vous vous troublez beaucoup; Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites, faites paraître une âme moins commune A braver, comme moi, les traits de la fortune.

"Le peu de soin que vous avez vous coûte quarante "mille écus, et c'est à payer cette somme avec les "dépens, que vous êtes condamnée par arrêt de la "cour."

Condamnée? Ah! ce mot est choquant, et n'est fait Que pour les criminels.

ARISTE.

Il a tort en effet; Et vous vous êtes là justement récriée. Il devait avoir mis que vous êtes priée, Par arrêt de la cour, de payer au plus tôt Quarante mille écus, et les dépens qu'il faut.

PHILAMINTE.

Voyons l'autre.

#### CHRYSALE.

"Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre "frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous tou-"che. Je sais que vous avez mis votre bien entre les "mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis "qu'en même jour ils ont fait tous deux banqueroute."

O ciel! tout à la fois perdre ainsi tout son bien?

PHILAMINTE, à Chrysale.

Ah! quel honteux transport! Fi! tout cela n'est rien. Il n'est, pour le vrai sage, aucun revers funeste;

Et, perdant toute chose, à soi-même il se reste. Achevons notre affaire, et quittez votre ennui. (Montrant Trissotin.)

Son bien nous peut suffire, et pour nous, et pour lui.

Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet hymen tout le monde est contraire; Et mon dessein n'est point de contraindre les gens.

#### PHILAMINTE.

Cette réflexion vous vient en peu de temps; Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce.

De tant de résistance à la fin je me lasse.

J'aime mieux renoncer à tout cet embarras,

Et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas.

Je vois, je vois de vous, non pas pour votre gloire, Ce que jusques ici j'ai refusé de croire.

#### TRISSOTIN.

Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, Et je regarde peu comment vous le prendrez; Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie Des refus offensans qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas; Et je baise les mains à qui ne me veut pas

## SCÈNE V.

ARISTE, CHRYSALE, PHILAMINTE, BELISE, ARMANDE, HENRIETTE, CLITANDRE MARTINE, UN NOTAIRE.

#### PHILAMINTE.

Qu'il a bien découvert son âme mercenaire!

Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire!

CLITANDE.

Je ne me vante point de l'être: mais enfin Je m'attache, madame, à tout votre destin; Et j'ose vous offrir, avecque ma personne. Ce qu'on sait que de bien la fortune me donne.

Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreus Et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette a l'argeur empressée...

Non, ma mère; je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté.

#### CLITANDRE.

Quoi! vous vous opposez à ma félicité! Et lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre...

Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre; Et je vous ai toujours souhaité pour époux Lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux J'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires: Mais lorsque nous avons les destins si contraires, Je vous chéris assez dans cette extrémité Pour ne vous point charger de notre adversité
CLITANDRE.

Tout destin avec vous me peut être agréable; Tout destin me serait sans vous insupportable.

BENRIETTE.

L'amour, dans son transport, parle toujours ainsi. Des retours importuns évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie, Que les fâcheux besoins des choses de la vie; Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux De tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux.

ARISTE, à Henrictte.

N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre Qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre?

Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir; Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir.

ARISTE.

Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles Et c'est un stratagéme, un surprenant secours, Que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, Pour détromper ma sœur, et lui faire connaître Ce que son philosophe à l'essai pouvait être.

CHRYSALE.

Le ciel en soit loué!

PHILAMINTE.

J'en ai la joie au cœur Par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, De voir qu'avec éclat cet hymen s'accomplisse.

### CHRYSALE, à Clitandre.

Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez.

ARMANDE, à Philaminte.

Ainsi donc à leurs vœux vous me sacrifiez?

Ce ne sera point vous que je leur sacrifie; Et vous avez l'appui de la philosophie Pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. BÉLIRE.

Qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur Par un prompt désespoir souvent on se marie, Qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. CHRYBALE, au notaire.

Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit, Et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.

FIN DES FRANCES SAVANTES.

## BOOKS PUBLISHED

BY

## ROE LOCKWOOD & SON,

Booksellers, Publishers, and Importers,

411 BROADWAY, NEW YORK.

A LIBERAL DISCOUNT FROM THE ANNEXED PRICES
ALLOWED TO SCHOOLS.

#### FRENCH.

Being aware of the objections, often too well founded, against American editions of French books, on account of their inaccuracies, we have taken particular pains in the printing of the following series; and we do not hesitate to affirm, that in regard to correctness of Typography, and the quality of the Paper and Binding, they are not surpassed by any similar works, whether published in this country or in France.

## Manesca's Oral System of Teaching French. 1 vol. 8vo. \$3.

The chief feature of this new system is, that it seeks to in troduce the learner of a language to its vocabulary by the same process which children follow: by leading him from the simplest elements—the expressions and phrases needed in our earliest experience—gradually up to the philosophy of the language. The beginning is made, therefore, not with grammar

and the philosophic structure of the language, but with its simple words and sentences.

"The system for teaching languages discovered by Jean Manesca is the system of nature; it is the result of twenty years' study and the observation of a superior mind. In speaking of this admirable method, I do not speak at random, and without knowledge: I have studied several languages upon the system—the French, Spanish, Italian, German, and Latin. I have examined the various methods employed in Europe, and, from my own observation, I consider Manesca's system infinitely superior to all the various methods which have been put forth by persons seeking to abridge the labor of learning languages. In fact, it is the only method that I have vet seen that deserves the name of system-for it is a WHOLE, complete in all its parts, based upon the laws and principles which nature employs in teaching language to the young mind, but embracing all the parts of language, and only modifying nature's method, so far as to adapt it to mature age, or to the mind that can reason, and bring the aid of reflection and thought to bear in the study of language; whereas the child brings only instinct. \* \* \* It commences by giving to the scholar some of the simplest elements of language, which he learns quickly and easily to use, physically and mentally, as well as those of his own language. When this is done. new elements—that is, new words and ideas—are added, which are incorporated in a natural way with those already known, and used with them until an equally perfect knowledge of them is obtained. New elements are progressively added at each lesson, until the whole language is learned. With twenty years' experience, Manesca methodized language; he distributed all the elements in the manner the student should learn them, and his system teaches him to read, to write, and to speak at the same time."

"This is a new edition of a work which has already acquired a reputation so extended, that few can be unacquainted with its excellence over all others for the acquisition of the French language. Until this work appeared, a few years since, little had been doze to advance the science of teaching foreign lan-

guages. Those who were intrusted with this branch of education generally followed a routine handed down to them by their predecessors—a routine in which it was often required that words, sentences, and abstract rules should be committed to memory, without presenting to the pupil an opportunity for their use and application. Many intelligent teachers no doubt felt the inefficiency of such a method, but it appears to have been reserved for Manesca to find out a new path which should lead to certain and successful results, and at the same time immeasurably relieve the scholar. A striking peculiarity of this system, and by which it pre-eminently excels all others that have ever come within our notice, is the importance it attaches to the epoken language, and the facility it presents to the scholar for the acquisition of this most import ant part of his pursuit."

Manesca's Philological Recorder, adapted to "Manesca's Oral System of Teaching the Living Languages." 75 cts.

## Meadows' French and English Pronouncing Dictionary. 16mo. \$1.25.

This work is based on the well-known Dictionary of Nuerry, with many new words in general use, in Two Parts:—
1. French and English; 2. English and French. Exhibiting, The Pronunciation of the French in pure English sounds—The Parts of Speech—Gender of French Nouns—Regular and Irregular Conjugations of Verbs—Accent of English Words—List of the usual Christian and Proper Names, and Names of Countries and Nations. To which are prefixed, Principles of French Pronunciation, and an abridged Grammar. By F. C. Meadows, M. A., of the University of Paris. New edition, revised and improved by Charles L. Parmentter, M. A., Professor of the French Language and Literature.

"The edition of 'Meadows' French Diotionary' which is now submitted to the public, has been considerably improved. It contains a list of Proper Names in most ordinary use, together with the names of Gods, Goddesses, Kings, Heroes, &c., which are often met with in works of Poetry, Mythology, and History, and which are not spelled the same in English as in French.

"It is needless to speak at length of the merits of this work. Its numerous editions in America as well as in Europe, prove that it is the most popular French and English Dictionary extant.

"The efforts of the subscriber have been mainly devoted to extending the usefulness of the work, by making such additions to the labors of his predecessors, as seemed necessary to render it at the same time a complete manual for the beginner, and, from its great copiousness, a valuable assistant to the investigations of the man of letters. He trusts that his contributions to this end will not prove altogether profiless to the cause of education."—Preface by PROFESSOR PARMENTER.

# Nouvelle Grammaire française, par Noël et Chapsal. 12mo. \$1.00,

Nouvelle Grammaire française, sur un plan très-méthodique, avec de Nombreux Exercices d'Orthographe, de Syntaxe, et de Ponctuation, tirés de nos meilleurs auteurs, et distribués dans l'ordre des règles; par M. Noën, Inspecteur-Général de l'Université, Chevalier de la Légion d'Honneur, et M. Chapsal, Professeur de Grammaire générale. Ouvrage mis au rang des livres classiques, adopté pour les Ecoles primaires supérieures et pour les Ecoles militaires. Nouvelle édition, revue et augmentée.

The reputation of this popular Grammar is so well known, that to praise it would be superfluous. The present is an EXACT REPRINT OF THE LAST PARIS EDITION, and every effort has been taken to avoid those inaccuracies so often incident to American editions of French books.

Corrigé des Exercices français sur l'Orthographe, la Syntaxe, et la Ponctuation; par MM. Noël et Chapsal. (Key to Noël and Chapsal's French Grammar.) 12mo. 75 cts. Leçons et Modèles de Littérature française, par M. Chapsal, Professeur de Grammaire générale, or Choice Extracts in Prose and Verse, selected from the following writers. 12mo. \$1.25.

### POÉSIE.

| Ancelot (Mme.) | Desmahia.    | Lebrun.    | Rotron.        |
|----------------|--------------|------------|----------------|
| Andrieux.      | Ducis.       | Malherbe.  | Rousseau.      |
| Arnault.       | Florian.     | Millevoye. | Sainte-Beuve.  |
| Béranger.      | Fontanes.    | Molière.   | Soumet.        |
| Boileau.       | Gilbert.     | Parny.     | Tastu (Mme.)   |
| Chénfer.       | Gresset.     | Piron.     | Valmore (Mme.) |
| Corneille.     | Hugo.        | Quinault   | Viennet.       |
| Crébillon.     | La Fontaine. | Racan.     | Vigny (de).    |
| Delavigne.     | Lamartine.   | Racine.    | Voltaire.      |
| Delille.       | La Bailly.   | Regnard.   |                |

#### PROSE.

| Aguesseau (d').   | Cousin.          | Maistre (J. de). | Saintine.        |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aimé-Martin.      | Cuvier.          | Marmontel.       | Salvandy.        |
| Arago.            | D'Alembert,      | Mascaron.        | Sand.            |
| Ballanche.        | Diderot.         | Massillon.       | Saurin.          |
| Balzac (Guez de). | Duclos.          | Maury.           | Scribe.          |
| Balzac (H. de).   | Dumas.           | Mézeray.         | Segur.           |
| Barante.          | Fénélon.         | Michaud.         | Sévigné(Mme.de)  |
| Barthélemy.       | Fléchier.        | Michelet.        | Sismondi.        |
| Beaumarchais.     | Fontenelle,      | Mirabeau.        | Staël (Mme. de). |
| B. de St. Pierre. | Guén ard.        | Molière.         | Thierry (A.)     |
| Bonaparte (N.)    | Guizot.          | Montesquieu.     | Thiers.          |
| Bossuet.          | Hugo.            | Nodier.          | Thomas.          |
| Bourdaloue.       | La Bruyère.      | Pascal.          | Vauvenargues.    |
| Bridsine.         | Lacépède.        | Raynal           | Vertot.          |
| Buffon.           | La Harpe.        | Rollin.          | Vigny (A. de).   |
| Chamfort.         | Lamartine.       | Rousseau (J. J.) |                  |
| Chateaubriand.    | Lamennais.       | Sainte-Beuve.    | Volney.          |
| Cormenin.         | La Rochefocauld. | Saint-Réal.      | Voltaire.        |
| Courier.          | Mably.           | Saint-Simon.     |                  |

A revised and improved edition, enriched with Biographics and Critical Notes, and with Selections from Writers of the present time.

## Le Siége de la Rochelle, par Mme. de Genlis. 12ma \$1.

"We have read with great pleasure 'Le Siége de la Rochelle,' and recommend it as one of the best books for translation there is published. It is considered one of the most popular of Mme. de Genlis' works, whose name is well known in French literature. The narrative is intensely interesting, and will command attention to the close. Though a work of fiction, the incidents are partly founded on fact: the historical scenes and characters are correctly drawn, and present a fair view of this most eventful period of French history.

"Containing none but just and moral sentiments, it is admirably adapted to be used as a School Reader, and we

trust that it will meet with the favor it deserves."

## Le Vicaire de Wakefield, par Goldsmith. 12me. \$1.00.

In translating this beautiful English Classic into French, special care has been taken to preserve the beauty and simplicity of the style; and we trust that the present effort to render it a School Reading Book will be successful.

# Cluvres Complètes de Molière. 2 v. 12mo. 1334 pp. \$2.40.

This edition contains all the works of this great author, and is beautifully printed, on fine paper.

Œuvres Choisies de Molière: contenant La Bourgeois Gentilhomme, Le Misanthrope, et Les Femmes Savantes. 18mo, 63 cts.

The editor has carefully revised the text, and has faithfully followed the most approved Paris editions. As to the Comedies selected, though many others of the same writer are at least equal, if not superior, in merit, it must be remembered that this is a Molière intended for schools and for the use of young persons, and the selection has been made in reference to that object.

Chuvres Complètes de J. Racine: contenant, La Thébaide, ou Les Frères ennemis—Alexandre—Andromaque—Les Plaideurs—Brittanicus—Bérénice—Bajazet—Mithridate—Iphigénie—Phèdre—Esther—Athalie. Édition annotée d'après Racine fils, Madame de Sévigné, Le Batteux, Voltaire, La Harpe, Napoléon, Schleyel, Roger, Geoffroi, Patin, Sainte-Beuve, Saint-Marc Girardin, Nisard, etc. 12mo. 760 pp. \$1.20.

#### AVIS SUR CETTE ÉDITION.

Parmi les grands écrivains qui honorent notre littérature, il en est peu dont les œuvres aient été aussi fréquemment reproduites que celles de Racine. Les grammairiens, les critiques et les commentateurs littéraires, ont depuis deux siècles étudié ses compositions scéniques pour y chercher les uns des modèles de style, les autres le modèle de l'art et du goût; et les nombreux travaux dont ce poëte à jamais célèbre a été l'objet, nous imposaient de grandes obligations; aussi nous sommes-nous efforcé de rendre irréprochable l'édition que nous publions aufourd'hui.

Nous avons donné d'abord toutes les préfaces, parce qu'elles forment l'indispensable introduction des pièces; qu'elles en contiennent souvent l'analyse et l'examen, et que Racine y développe avec la supériorité de son génie ses théories esthétiques.

Nous avons aussi reproduit toutes les variantes, parce qu'on voit là les premiers essais du poëte, le travail de son goût dans le choix des mots, et son constant effort pour approcher autant que possible de la perfection. \* \* \* Comme toujours, nous avons fait prédominer le commentaire moral et psychologique, et en rapportant à l'occasion le jugement des contemporains du poëte, à partir du grand Condé et de madame de Sévigné, nous avons suivi, en ce qu'ils ont de plus saillant, les travaux des critiques et des historiens littéraires, depuis Racine fils, jusqu'à messieurs Sainte-Beuve, Nisard et Saint-Marc Girardin. On a de la sorte, dans le blâme et dans l'éloge, l'écho fidèle de l'opinion dans un espace de près de deux siècles.

Ainsi, notre édition offre, jusque dans les moindres variantes

et les moindres fragments, tout ce que Racine a écrit pour le théatre, et sous une forme concise tout ce que l'histoire littéraire a dit de plus essentiel sur ce théatre lui-même.

## Ciuvres Choisies de Jean Racine: contenant Bajazet, Andromaque, Iphigénie et Esther. 18mo. 63 cts.

It has long been desirable that the works of this great poet should be used in our schools as a reading-book; but as his writings are too voluminous for that purpose, a proper selection of his best pieces has been made. This selection the editor trusts will prove acceptable to all instructors and professors of the French language, as well as to all interested in French literature.

It is printed with great accuracy, thus removing the usual objection to the editions of French works published in this country.

# De l'Allemagne, par Mme. De Staël. 12mo. 638 pp. \$1.20.

This has been considered the most popular of Mme. De Staël's works, and has always sustained a high literary reputation.

Presenting an interesting and truthful Description of Germany—the Manners and Customs of the Germans—their Literature, Arts, and Sciences—Views of Philosophy, Morals, and Religion—and thus combining instruction with the study of the language, it is pre-eminently adapted for an advanced class-book.

## Aventures de Gil Blas de Santillane, par Le Sage. 12mo. 825 pp. \$1.20.

It has for some time been a matter of doubt whether the "Adventures of Gil Blas" was the work of a Spanish or French writer; but we believe it is now generally conceded to be the production of the latter.

Although not free from objections for indiscriminate use, yet it has always been considered a desirable book for translation, from the fact that, consisting as it does of a series of

narratives abounding in colloquial expressions, and being connected very indirectly, the reader is not wearied as he would be by a lengthy story, the interest continuing as the scene changes.

## Fables de La Fontaine. 100 engravings. 18mo.

La Fontaine's beautiful Fables are known to every French scholar, and are admirably adapted to be used as a book for translation.

Each fable is followed by its appropriate moral; and thus just principles, in a pleasing manner, are inculcated into the mind of the reader while engaged in his study.

#### Atala, Réné, par Chateaubriand. 12mo. 50 cts.

The beauty of Chateaubriand's writings has established for him a high literary reputation.

This little work has always been considered the most popular of his minor productions, and was originally a part of the "Génie du Christianisme," although latterly it has been generally published in a separate form.

It was written, as the author says, "in the wilds of America, and under the tents of the savages," and the incident on which the story is founded is mentioned in his "Voyages en Amérique."

It is printed from the author's last edition, and in a large clear type, and the Publishers hope that it will meet with favor as a school Reading Book.

## Paul et Virginie, par B. de Saint-Pierre. 12mo. 50 c.

. "This most delightful work is too favorably known to require any recommendation from us. The beauty and simplicity of the style, together with the interest of the story, have always rendered it a favorite with young persons. We trust that the present edition, intended for schools, will meet with general acceptance."

The same work, with a Full and Correct Vocabulary of all the Words and Idiomatic Expressions contained in the book; also Interlinear Translations, both free and literal, of the first few pages, with the Pronunciation of the French indicated by English sounds. 12mo. 63 cts.

## Hisabeth, ou Les Exilés de Sibérie, par Mme. Cottin. 12mo. 50 cts.

"The incident which gave rise to this history is founded in truth. No imagination, however fertile, could produce actions so heroic, or sentiments so noble and elevated. The heart alone could inspire them. \* \* \* Authors have frequently been accused of representing the beauties of virtue with too bold a pencil and in colors too vivid. Far am I. however, from presuming to insinuate that this criticism is applicable to myself, who possess not the abilities requisite to attain this brilliant though creative talent; nor do I conceive that it is in the power of the most eloquent author, by all the studied embellishments and decorations of language, to add a single charm to the innate beauties of virtue. On the contrary, she is in herself so far superior to the adscititious aids of ornament, that it would rather appear impossible to describe her in all her native dignity and loveliness. This is the chief difficulty I have experienced in writing ELISABETH."-Translation of extract from Author's preface.

The same work, with a Full and Correct Vocabulary of all the Words and Idiomatic Expressions contained in the book; also Interlinear Translations, both free and literal, of the first few pages, with the Pronunciation of the French indicated by English sounds. 12mo. 63 cts.

# Conversational Phrases Classified, or French Synonimes, by J. L. Mabire. 16mo. 45 cts.

Most of the Guides to French Conversation heretofore published in this country have been merely collections of certain conversations on specified subjects, which, unless they were again to recur in the precise form of the lesson, would be of

but little assistance to the student. In other words, he but stores his mind with set formal phrases for specific occasions, without an acquaintance with the genius and power of the language, or the ability to adapt his knowledge to the peculiar and varied circumstances of every-day life.

This work is arranged on an entirely new plan. It consists of the most familiar phrases of every-day conversation, classified according to their sense under various appropriate heads, such as the following:

1. To tire, weary, grow tired.
2. To affirm, savine, warrant, attest.
3. To obey, yield, submit.
4. To imagine, believe, persuade one's self. 4. To iong, these due large to define to the first persuade one's self. 5. To admire, astonish, surprise.
5. To admire, astonish, surprise.
6. To despir, beseed, ask, eutreal.
13. To approve, consent, permit, tolerate.
14. To long, tive, dwell, remove.
15. To raise, lift, open, shut.
16. To raise, lift, open, shut.
16. To raise, lift, open, shut.
17. To commend, praise, flatter, compliment.
18. To blame, reprimand, criticiae.
19. To place, put, set, lay, arrange.
20. To contemm, despise, depreciate, disduin

#### With an Alphabetical Index.

It is divided into 236 similar heads, besides containing Models of Notes, Invitations, Letters, the most Difficult and Common English Idioms, &c.

It has acquired an extraordinary popularity in England, having, in a few years passed through many editions, number ing over 100,000 copies.

## Le Livre des Petits Enfants, avec Vocabulaire 45 cts.

This little volume of Easy Tales was published in France for the use of Young Children who had just learned to read. The design of the authoress was, by a series of entertaining narratives, to allure the Young onward in the path of learning, and at the same time to imbue their minds with sentiments of religion and virtue, and of love for the Sacred Scriptures.

To the carefully printed text is added a literal English translation of the first ten stories, and a full vocabulary to the remaining ones.

These facilities, together with the simple style of the stories themselves, render this book one of the easiest for translation.

## Mrs. Barbauld's Lessons for Children, in French, with a Vocabulary. 16mo. 45 cts.

To attempt a eulogy of "Mrs. Barbauld's Lessons for Children" would be superfluous. We only remark that, on account of its extreme simplicity, no book is better suited for young persons commencing the study of French.

It is translated with great care, and is beautifully printed

on a large clear type, with illustrations.

"The task is humble, but not mean; for to lay the first stone of a noble building, and to plant the first idea of a beautiful language in a human mind, can be no dishonor to any hand."—Mrs. B.'s Preface.

## First Lessons in Learning French, by Prof. Gustave Chouquet. 16mo. 45 cts.

This work is intended for pupils commencing the study of the French language. In such a work it is not necessary that the rules of grammar should be *formally introduced*; they serve rather to weary and embarrass than to profit.

In design and execution it is so simple as to be within the reach of any child, however young, who is capable of reading in English. The present edition is much enlarged and improved, and printed on very large type. It is divided into six parts, as follows, viz.:

- PART I. Spelling Lessons, designed also for Exercises in Pronunciation.
  - Part II. Simple and Progressive Lessons in Grammar and Translation.
  - PART III. A Vocabulary of the most Common and Familiar Objects, together with appropriate Exercises in Phrases and Short Sentences; the whole divided into lessons, each embracing a Distinct Subject.
- PART IV. Examples of French Verbs, auxiliary, regular, and reflective, fully conjugated.
- Part V. A few simple Stories, the first few followed by a Translation of the more difficult Words and Idioms.
- Past VI. A collection of simple and familiar Conversational Phrases, divided into short and easy lessons.

## Vannier's French Spelling and Pronunciation. 45 c.

After a careful examination of the most recent and approved elementary Spelling-Books published in France, we have selected the system of H. Vannier, as being the simplest and yet the most methodical. It is divided as follows:

- Part I. Exercises on all the Sounds and possible Combinations of Articulations and Words.
- Part II. Spelling Lessons, or a Vocabulary of the most useful Nouns in the French Language, systematically arranged under distinct heads.
- Part III. Examples of French Verbs—auxiliary, regular, and reflective—fully conjugated.

#### SPANISH.

Del Mar's Guide to Spanish and English Conversation, containing various lists of Words in most general use, properly classified; collections of Complimentary Dialogues and Conversational Phrases on the most general subjects of life; Proverbs and Idioms; also comparative Tables of Coins, Weights, and Measures. 12mo. 75 cts.

In this new edition the Proverbs and Idioms, as well as the Dialoguos, have been considerably enlarged; the New Orthography has been introduced, according to the last decision of the Spanish Royal Academy; and a Treatise on Spanish Pronunciation has been prefixed.

These additions will further advance the utility of the work, and render it still more worthy of public favor.

Vingut's Ollendorff's Spanish Grammar: a New Method of Learning to Read, Write, and Speak the Spanish Language: with a FIGURED PRONUNCIATION OF THE SPANISH WORDS. To which is added an APPENDIX, containing a full explanation of the Alphabet, with Exercises in Spelling; a Summary of the Rules given in this Method, with a Treatise on the Verbs; a Series of Letters for a Mercantile Correspondence, with a Key; a New Spanish Reader and Translator, being a new method of learning to translate from Spanish into English, and from English into Spanish, containing Extracts from the most approved works, Colloquial Phrases and Words in general use; the whole arranged in progressive order, with especial reference to those who study by Ollendorff's Method. \$1.50.

- Key to Vingut's Ollendorff's Spanish Grammar.
- Don Quijote de la Mancha, por Cervantes. Para edition. 12mo. \$1.75.
- Gil Blas de Santillana, por Le Sage. Paris edition. 12mo. \$1.50.

#### FOR SPANIARDS LEARNING ENGLISH.

Vingut's Ollendorff—El Maestro de Inglés, metodo practico para aprender á leer, escribir y hablar la Lengua Inglesa segun el sistema de Ollendorff, dandose una Demonstracion practica del modo de escribir y FRONUNCIAR CADA UNA DE LAS PALABRAS contenidas en las lecciones y un Apendice que contiene los Elementos de la Leagua Inglesa, tomados de la última edicion de Urcullu, publicada en Cadiz en 1845, habiéndose correjido y aumentado considerablemente; comprendiendo toda la parte elemental no refundida en las lecciones 14

precedentes; tambien un Tratado sobre la Pronunciacion y otro sobre la Propiedad de las Voces, que bajo un mismo significado en español tienen dos ó mas en inglés, con diferente uso ó sentido; ó al contrario, con un solo significado en inglés y dos ó mas en es pañol; comprendiendo un Lector y Traductor Inglés, ó sea Nuevo Método para aprender á traducir del inglés el español y viseversa, el cual contiene un Guia de la Pronunciacion inglesa, y Direcciones para usar los diccionarios de Pronunciacion; una serie de Cartas para una correspondencia mercantil, y algunos trozos escojidos para Lectura y Traduccion. 12mo. \$2.50.

(TRANSLATION): Vingut's Ollendorff—The English Teacher, or Ollendorff's New Method of Learning to Read, Write, and Speak the English Language, WITH A FIGURED PRONUNCIATION of the English Words in the Lessons: to which is added an APPENDIX, containing the Elements of the English Language, taken from the last edition of Urcullu's Grammar, published in Cadiz in 1845, revised and enlarged; also a Treatise on the Pronunciation and various Significations of English Words; also a new Reader and Translator, being a New Method of Learning to Translate from English into Spanish and from Spanish into English; a new Guide to Conversation; a series of Letters for Mercantile Correspondence, &c., &c.

## Clave de los Ejercicios del Maestro del Inglés. 12mo, \$1

- (TRANSLATION): Key to the Exercises of "Vingut's Ollendorff's English Teacher."
- Urcullu. Nueva Gramática inglesa reducida a veinte y siete lecciones, por Don José de Urcullu; edicion reimpresa por primera vez en América, de la

última edicion de Cadiz, considerablemente aumentada y correjida, con una Clave de los Temas; un Tratado alfabético de la Propiedad de las Voces, en que se esplica la propiedad de las Voces castillanas que tienen en inglés dos ó mas significados con diferente uso ó sentido, de lo cual pudieran orijinarse equivocaciones, así en la locucion como en la traduccion; un Lector y Traductor inglés, ó sea Nuevo Método para aprender á traducir del inglés al español y viseversa, el cual contiene un Guia de la Pronunciacion inglesa, una serie de Cartas para una Correspondencia mercantil, y algunosa trozos escojidos para lectura y traduccion. 12mo. \$1.50.

(Prólogo de Urcullu de la Edicion de Cadis.)

#### ALGUNAS PALABRAS SOBRE ESTA NUEVA EDICION.

La buena acojida que ha tenido mi gramática en los veinte años que han pasado desde que la di á luz, cuando estuve emigrado en Lóndres, me ha movido á publicar una nueva edicion de la misma. En la primera dividí la gramática en XXII lecciones. Muchas de las ediciones que se han hecho tanto en aquella capital como en otros paises desde 1825 hasta ahora, han sido copias de la primera.

En 1840, estando yo en Oporto, se imprimió allí una edicion en XXV lecciones, en la cual hice alteraciones de bastante consideracion; pero pocos son los ejemplares que han penetrado en España. Por consiguiente para satisfacer los deseos de muchos profesores de la lengua inglesa, era necesario que se imprimiese en España mi gramática; mas no como se ha hecho ántes de ahora en Barcelona, sin mi intervencion, y copiando los defectos de la que se publicó en Lóndres.

La presente edicion, dividida en XXVII lecciones, es superior á cuantas se han publicado hasta este dia, no solamente por las correcciones que se han heoho, como por las materias que se han aumentado. Esplicaré esto brevemente.

Cada una de las lecciones XIV, XV, XVIII y XXII se han

subdividido en dos, para que el discípulo pueda aprenderlas mas facilmente siendo mas cortas. He suprimido las lecciones XXIV y XXV, porque lo que ellas contenian no pertenecia. estrictamente hablando, á la parte gramatical; pero el discipulo lo hallara, con notable aumento al fin del libro en la lista alfabetica de las particulas inglesas.

En los modelos de traduccion, he introducido algunas máxi-

mas de buenos autores ingleses.

Las poesías inglesas que puse en la edicion hecha en Oporto, han sido traducidas por mí al castellano. El Herald ode Madrid publicó una de ellas el año pasado, y un periódico de Cadiz la otra este año. He aumentado una poesía inglesa, no como modelo, sino para que el discípulo se ejercite en la traduccion de los numerosos verbos que ella contiene.

La parte tercera de la obra, que no tienen las ediciones anteriores, se compone: 1º. de una lista alfabética de las principales partículas inglesas y su uso en dicha lengua, que antes formaba el asunto de las dos últimas lecciones, como ya se ha mencionado. 2º. De una esplicacion de muchas palabras y abreviaturas latinas muy usadas en los periódicos ingleses, y algunas vozes francesas, que forman parte de la lengua inglesa. 80. De varios documentos de comercio útiles para los que piensen dedicarse à la carrera mercantil. 4º. Finalmente, de una lista de abreviaturas inglesas, que tambien puedo asegurar es la mas completa que hasta ahora se ha publicado en España. Lo primero y cuarto ha recibido un aumento considerable; lo segundo y tercero es enteramente nuevo.

En la parte gramatical he hecho correcciones y alteraciones que solo pueden notarse cotejando esta edicion con otras

anteriores.

Si el público ha recibido ántes de ahora favorablemente mi gramática, debo suponer sin ninguna clase de presuncion que todavia ha de merecer mas su aprobacion la que hoy le ofrezco: y que ya no se podrá decir con razon en lo adelante que era necesario valerse de gramáticas escritas en frances para aprender la lengua inglesa.

Es muy probable que esta sea la última edicion que yo publique, y mas si, como presumo, los lazos de familia me obligan à dejar la hermosa España para establecerme nueva-

mente en el reino vecino, que por la larga serie de años que en él he pasado y por los vínculos que á él me unen considero como á una segunda patria.

#### ADVERTENCIA.

Al reimprimir por primera vez en América la última edicion de la nueva Gramática de Don José de Urcullu, publicada en Cadiz por el mismo autor con las considerables mejoras que esplica en su Prologo, hemos hecho todo lo que ha estado á nuestro alcance para mejorar la obra, lo que creemos haber conseguido por los medios siguientes:

1º. Arregiando la conjugacion de los verbos, segun las mejores gramáticas inglesas, añadiendole por consiguiente el modo Potencial, desconocido en nuestra conjugacion, por cuya razon la mayor parte de los gramáticos lo han confundido con nuestro Subjuntivo, que es á todas luces distinto en su uso y aplicacion, despojando así á la conjugacion inglesa de la intensa ventaja que en precision y enerjía le dan sus auxiliares.

2º. Ampliando la leccion sobre los verbos auxiliares, la del uso del futuro, la del subjuntivo y la de las preposiciones, y

redactando entera la del imperativo.

8º. Añadiendo las notas que se han estimado necesarias, y aun refutando las opiniones del autor cuando se han creido erradas.

4º. Dando reglas para la division de las sílabas.

5°. Enriqueciendo la lista de las abreviaturas inglesas, e igualmente la de las eliciones.

6º. Añadiendo un Tratado de la Propiedad de aquellas voces que, teniendo en español varias acepciones, se espresa en inglés cada acepcion, con diferente palabra.

7º. Agregando un Lector y Traductor inglés bajo un plan enteramente nuevo, concluyendo con una serie de cartas

para llevar una correspondencia mercantil.

se hallará al fin de la obra, para que el discípulo compare con ella la traduccion que haga de los que se dan en la Gramática. La ventaja de este Clave, aun para los que estudien con maestro, es demasiado obvia para que nos detengamos en recomendarla.

Si á todas las mejoras mencionadas se añaden las hechas por el mismo autor, segun lo esplica en el Prólogo siguiente, fácil será penetrarse de las inmensas mejoras de esta edicion sobre todas las anteriores.

Universidad de Nueva York. A gosto de 1852.

E. J. VINGUT.

Robertson. Nuevo Curso practico, analitico, teorico y aintetico de Idioma Inglés; escrito para los Franceses por T. Robertson; obra aprobada por la Universidad de Paris; traducida y adaptada al castellano sobre la última edicion del original por Pedro Jose Rojas. 8vo. \$3.00.

"La Academia Real de Buenos Letras de la Isla de Puerto Rico, despues de haber oido á su Comision de Instruccion pública acerca del Nuevo Curso de Inglés por Robertson, adaptado al Castellano por Don P. J. Rojas, y considerando que dicha obra reune á su claridad, precision y correcto lenguage, una gran facilidad para la adquisicion del idioma inglés, y un método admirable para la pronunciacion de las palabras, ha ordenado que dicha obra se tenga por único texto en las escuelas y colegios, de la Isla.—Puerto Rico, febrero 10 de 1852.—El Capitan General, Pezuela."

"La Direccion General de Estudios de la República de Venezuela, habiendo examinado cuidadosamente el Nuevo Curso de Inglés por Robertson, adaptado al Castellano por el Señor P. J. Rojas, y considerandolo sumamente útil y eficaz para la enseñanza de aquel idioma, ha acordado se incluya dicha obra en el catálogo de textos para los Colegios y escuelas nacionales.

—Carácas 4 de Junio de 1851.—Por la Direccion, J. Vargas, Prosidente."

(TRANSLATION): Robertsonian System; a New Practical, Analytical, Theoretical, and Synthetical Course of the English Language, written originally for the French, and approved by the University of Paris. Translated, and Adapted to the Spanish Language, by PEDBO JOSE ROJAS. "The Royal Academy of the Island of Porto Rico, after hearing the Committee of Public Instruction in regard to the New Course of the English Language by Robertson, translated into Spanish by Mr. P. J. Rojas, and considering that said work combines with clearness, precision, and a correct etyle, a great and wonderful facility for acquiring so difficult a language as the English, and that it contains likewise an admirable method of English pronunciation, at its last session ordered this work to be used as the only English text-book in all the schools of the Island.—
Porto Rico, February 10th, 1851.—J. de la Pezuela, Cuptain General."

"The General Direction of Studies in the Republic of Veneruela, having carefully examined the New Course of the English Language, published in France, by Robertson, and translated into Spanish by P. J. Rojas, Eg., and considering it highly useful and efficient in teaching that language, has ordered it to be adopted as a text-book in all the National Schools.—Caracae, June 4th, 1852.—By the Direction, J. Vargas, President."

Elmanuel del Mar. Guia para la Conversacion en español é inglés, que contiene varias listas de las Voces mas usuales, debidamente classificadas; Colecciones de Diálogos de Etiqueta y Frases de Conversacion sobre los asuntos mas generales de lavida; Refranes y modos de decir; y Tablas comparativas y Monedas, Pesos, y Medidas. 12mo. 75 cts.

Nueva Edicion, cuidadosamente revisada y perfeccionada, y sumentada con muchas cosas útiles que ha juzgado podrian ensalzar la utilidad de la obra, y hacerla todavía mas digna de la aceptacion pública.

Los proverbios, Refrancs, y Modos de Decio, como tambien los Diálogos, han sido considerablemente extendidos, por razon de su mucha utilidad al estudiante, tanto en la conversacion como en la lectura, y se ha tenido cuidado en reunir los que fuesen de uso mas contínuo en ámbos idiomas.

A esta edicion tambien se le ha agregado un Tratado De Pronunciacion Inglesa, etc.

#### BOOKS PUBLISHED BY ROE LOCKWOOD & SON.

(TRANSLATION): Del Mar's Guide to Spanish and English
Conversation, containing various lists of Words in
most general use, properly classified; collections of
Complimentary Dialogues and Conversational Phrases
on the most general subjects of life; Proverbs and
Idioms; also comparative Tables of Coins, Weights,
and Measures. 12mo. 75 cts.

NEW EDITION, carefully revised, improved, and enlarged by many useful additions, which will further advance the utility of the work and render it still more worthy of public favor.

The Proveres and Idioms, as well as the Dialogues, have been considerably enlarged, on account of their great use to the student, both in conversation and in reading; and particular care has been taken in selecting those idiomatic expressions which are most common to both languages.

To this edition has been appended a Treatise on English Pronunciation.

al & Ju

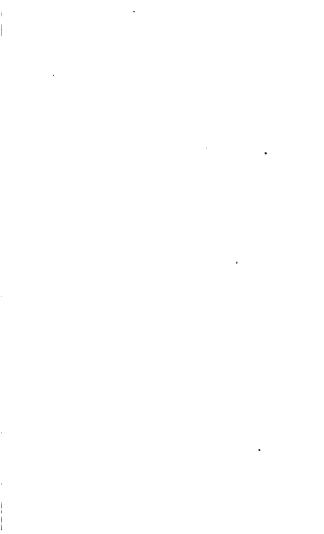

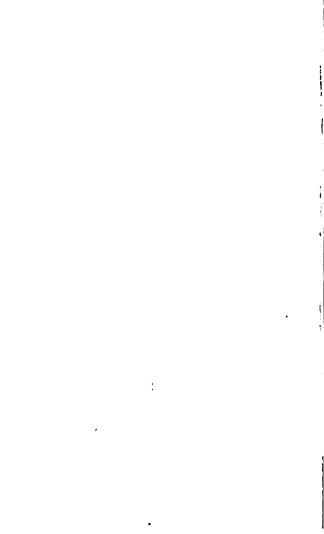

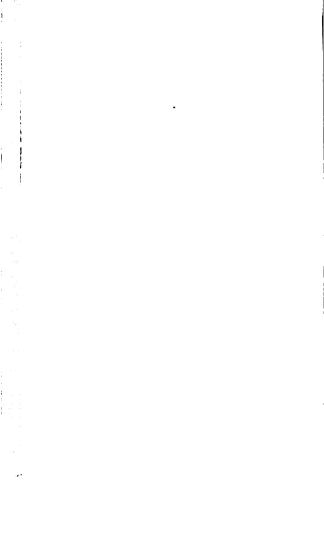

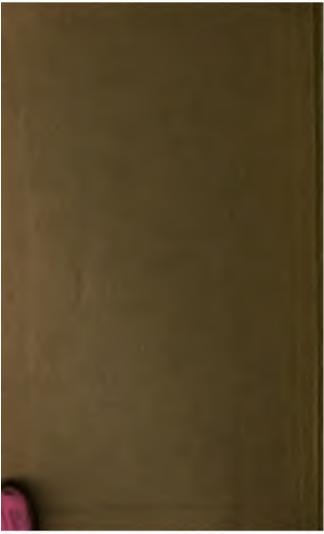

